









## LA FONTAINE

ET

## LES FABULISTES

PARIS. -- IMP. SIMON RAÇON ET COMP., RUE D'ERFURTH, 1.

1812 S3 V. 2 LA FONTAINE

ET

# LES FABULISTES

PAR

#### M. SAINT-MARC GIRARDIN

MEMBRE DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE PROFESSEUR A LA FACULTÉ DES LETTRES DE PARIS

TOME SECOND



#### PARIS

MICHEL LÉVY FRÈRES, LIBRAIRES ÉDITEURS.

RUE VIVIENNE, 2 BIS, ET BOULEVARD DES ITALIENS, 45

A LA LIBRAIRIE NOUVELLE

1867

Tous droits réserves



# LA FONTAINE

ET

### LES FABULISTES

### QUATORZIÈME LEGON

LE TABLEAU DE LA VIE HUMAINE DANS LES FABLES
DE LA FONTAINE

J'ai souvent entendu dire que le mérite singulier de la Fontaine est de faire quelque chose de rien : « Voyez, dit-on, comme il nous instruit et nous amuse avec ses lapins, ses rats et ses belettes. Il n'y a que lui pour faire un pareil miracle. » Je ne crois pas que la Fontaine fasse en cela aucun miracle. Ses animaux représentent les hommes : c'est là ce qui nous les rend intéressants.

1

II.

Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons; Ce qu'ils disent s'adresse à tous tant que nous sommes. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes.

La Fontaine n'a pas mis en scène l'histoire naturelle, mais l'histoire morale. Voici l'âne qui passe gravement, portant des reliques, et tout le monde le salue. L'âne prend pour lui ses hommages. Quelqu'un l'avertit:

> Ce n'est pas vous : c'est l'idole A qui cet honneur se rend.

Ce quelqu'un est assurément un mal-appris : pour-quoi détromper l'âne? pourquoi lui ôter l'illusion qui faisait son bonheur? De plus, j'y trouve un inconvénient : l'âne dorénavant portera moins bien les reliques; il aura l'air moins grave et moins solennel. Il faut croire en ce monde aux reliques qu'on porte. Il y a cependant aussi un autre inconvénient, c'est d'y trop croire, ou plutôt de croire en soi-même à cause des reliques qu'on porte. Faut-il un exemple? Nous avons relevé le principe d'autorité, qui était tombé par terre, et nous avons eu raison; nous le portons avec révérence, et en cela encore nous avons raison. Mais ne croyons pas que ce principe puisse rendre vénérables et sacrés tous ceux qui le portent. Sans cela, gare à la fable de l'âne qui porte des reliques!

Dédicace à Mgr le Dauphin.

Souvent il y a plusieurs défauts ou plusieurs hommes raillés sous la figure d'un seul animal : le lion ou l'aigle, par exemple, suffit à peindre toutes les sortes d'orgueils, de fiertés, de duretés instinctives et presque involontaires, qui sont propres aux princes. Quelle définition de l'égoïsme des rois que ces mots adressés à l'aigle par le hibou!

Comme vous êtes roi, vous ne considérez Qui ni quoi : rois et dieux mettent, quoi qu'on leur die, Tout en même catégorie 4.

L'aigle lui-même sait mieux que personne peindre les ennuis de la royauté, et qui sont le rachat du souverain pouvoir. Qui ne se souvient de l'admirable description que madame de Maintenon, dans ses *Conversations*, fait de l'ennui de Versailles?

Si le maître des dieux assez souvent s'ennuie, dit l'aigle,

Lui qui gouverne l'univers, J'en puis bien faire autant, moi qu'on sait qui le sers 2,

Avec le léopard, le fabuliste peint les habits brodés :

Combien de grands seigneurs, au léopard semblables, N'ont que l'habit pour tout talent<sup>5</sup>!

i Liv. V, f xviii.

Liv. XII, f. n.
 Liv. IX, f. m.

Mais comme ils le portent! avec quelle élégance! avec quelle souplesse! Et peu importe que la forme ou la couleur de l'habit vienne à changer; peu importe même que l'habit devienne une carmagnole ou une blouse. Ils porteront la carmagnole, la blouse ou l'habit doré avec le même air de satisfaction : ne sont-ils pas de la cour?

Je définis la cour un pays où les gens,
Tristes, gais, prêts à tout, à tout indifférents,
Sont ce qu'il plaît au prince, ou, s'ils ne peuvent l'être,
Tàchent au moins de le paraître.
Peuple caméléon, peuple singe du maître 1...

Le singe est courtisan; il a de la vocation pour le métier : il imite, ce qui est une flatterie d'autant plus délicate qu'elle paraît involontaire. Mais il a un défaut : il exagère. Si le prince sourit, il éclate de rire; s'il est triste, il pleure; si le prince est sévère, le singe lui conseille d'être cruel :

Le singe approuva fort cette sévérité,
Et, flatteur excessif, il loua la colère
Et la griffe du prince, et l'antre, et cette odeur :
Il n'était ambre, il n'était fleur
Qui ne fût ail au prix. Sa sotte flatterie
Eut un mauvais succès et fut encor punie 2.

Le vrai maître des flatteurs est le renard; il ne flatte

<sup>!</sup> Liv. III, f. xiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv. VII, f. vii.

jamais que par calcul, pour servir son intérêt ou pour nuire aux autres.

Vous voyez bien qu'en dépit des noms de lion, d'aigle, d'âne, de singe ou de renard, il n'y a là que des homme. Il est donc tout naturel que cette comédie humaine nous amuse. J'ajoute que, dans cette comédie, l'homme n'est pas toujours représenté en mal. Si elle était toujours satirique et moqueuse, la comédie de la Fontaine ne serait pas un tableau fidèle du monde. Il y a autre chose que le mal ici-bas: il y a de bonnes âmes et de bons sentiments. Il y a donc aussi de bonnes et douces bêtes parmi les acteurs de la Fontaine: il y a le rat qui délivre le lion du filet où il s'était laissé prendre; il y a la colombe qui sauve la fourmi qui allait se noyer, en lui jetant un brin d'herbe:

Ce fut un promontoire où la fourmis arrive : Elle se sauve...

et, en bête reconnaissante, voyant un villageois qui allait, avec son arbalète, tirer sur la colombe, la fourmi le mord au talon:

Le vilain retourne la tête; La colombe l'entend, part et tire de long <sup>4</sup>.

Les deux pigeons peignent l'amour, et, comme la Fontaine avait aussi le culte de l'amitié, il a voulu dire

<sup>4</sup> Liv. II, f. xu.

aussi dans ses fables ce que c'est que l'amitié, quelle en est la force et le charme. Voyez le Corbeau, la Gazelle, la Tortue et le Rat:

La Gazelle, le Rat, le Corbeau, la Tortue, Vivaient ensemble unis : douce société! Le choix d'une demeure aux humains inconnue Assurait leur félicité.

Mais quoi! l'homme découvre enfin toutes retraites.

Soyez au milieu des déserts,

Au fond des eaux, au haut des airs, Vous n'éviterez point ses embûches secrètes.

La Gazelle s'allait ébattre innocemment,

Quand un chien, maudit instrument Du plaisir barbare des hommes,

Vint sur l'herbe éventer la trace de ses pas.

Elle fuit; et le Rat, à l'heure du repas,

Dit aux amis restants : « D'où vient que nous ne sommes Aujourd'hui que trois conviés ;

La Gazelle déjà nous a-t-elle oubliés? »

A ces paroles, la Tortue S'écrie et dit : « Ah! si j'étais Comme un corbeau d'ailes pourvue, Tout de ce pas je m'en irais Apprendre au moins quelle contrée, Quel accident tient arrêtée

Notre compagne au pied léger;

Car, à l'égard du cœur, il en faut mieux juger. » Le Corbeau part à tire-d'aile :

Il aperçoit de loin l'imprudente Gazelle

Prise au piége et se tourmentant. Il retourne avertir les autres à l'instant;

Car, de lui demander quand, pourquoi ni comment Ce malheur est tombé sur elle. Et perdre en vains discours cet utile moment,
Comme eût fait un maître d'école,
Il avait trop de jugement.
Le Corbeau donc vole et revole.
Sur son rapport, les trois amis
Tiennent conseil. Deux sont d'avis
De se transporter sans remise
Aux lieux où la Gazelle est prise.

« L'autre, dit le Corbeau, gardera le logis : Avec son marcher lent, quand arriverait-elle?

Après la mort de la Gazelle. »
Ces mots à peine dits, ils s'en vont secourir
Leur chère et fidèle compagne,
Pauvre cherrette des montagnes

Pauvre chevrette des montagnes. La Tortue y voulut courir;

La voilà comme eux en campagne,
Maudissant ses pieds courts avec juste raison,
Et la nécessité de porter sa maison.
Rongemaille (le Rat cut à bon droit ce nom)
Coupe les nœuds du lacs : on peut penser la joie.
Le chasseur vient et dit : « Qui m'a ravi ma proie? »
Rongemaille, à ces mots, se retire en un trou,
Le Corbeau sur un arbre, en un bois la Gazelle;

Et le chasseur, à demi fou De n'en avoir nulle nouvelle, Aperçoit la Tortue et retient son courroux.

« D'où vient, dit-il, que je m'effraye? Je veux qu'à mon souper celle-ci me défraye. » Il la mit dans son sac. Elle cût payé pour tous, Si le Corbeau n'en cût averti la Chevrette.

Celle-ci, quittant sa retraite, Contrefait la boiteuse et vient se présenter.

L'homme de suivre et de jeter Tout ce qui lui pesait; si bien que Rongemaille Autour des nœuds du sac tant opère et travaille Qu'il délivre encor l'autre sœur

Sur qui s'était fondé le souper du chasseur.

Pilpay conte qu'ainsi la chose s'est passée.

Pour peu que je voulusse invoquer Apollon,

J'en ferais, pour vous plaire, un ouvrage aussi long

Que l'Iliade ou l'Odyssée;

Rongemaille ferait le principal héros, Quoiqu'à vrai dire ici chacun soit nécessaire. Porte-maison l'infante y tient de tels propos

Que monsieur du Corbeau va faire Office d'espion et puis de messager. La Gazelle a d'ailleurs l'adresse d'engager Le chasseur à donner du temps à Rongemaille,

Ainsi chacun, dans son endroit, S'entremet, agit et travaille.

A qui donner le prix? Au cœur, si l'on m'en croit. Que n'ose et que ne peut l'amitié violente? Cet autre sentiment que l'on appelle amour Mérite moins d'honneur. Cependant chaque jour Je le célèbre et je le chante.

Hélas! il n'en rend pas mon âme plus contente 1!

Quel éloge et surtout quel tableau de l'amitié! Ce n'était pas la première fois, aussi bien, que la Fontaine chantait l'amitié et qu'il lui attribuait avec raison toutes les douceurs et même quelques-unes des inquiétudes de l'amour:

Deux vrais amis vivaient au Monomotapa; L'un ne possédait rien qui n'appartînt à l'autre. Les amis de ce pays-là Valent bien, dit-on, ceux du nôtre.

Liv. XII, f. xv.

Une nuit que chacun s'occupait au sommeil Et mettait à profit l'absence du soleil, Un de nos deux amis sort du lit en alarme; Il court chez son intime, éveille les valets:

L'ami couché s'étonne; il prend sa bourse, il s'arme, Vient trouver l'autre et dit : « Il vous arrive peu De courir quand on dort; vous me paraissez homme A micux user du temps destiné pour le somme. N'auriez-vous point perdu tout votre argent au jeu? En voici. S'il vous est venu quelque querelle, J'ai mon épée : allons...

Non, dit l'ami; ce n'est ni l'un ni l'autre point.
 Je vous rends grâce de ce zèle.

Vous m'êtes, en dormant, un peu triste apparu; J'ai craint qu'il ne fût vrai; je suis vite accouru.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ce maudit songe en est la cause. »
Qui d'eux aimait le mieux? Que t'en semble, lecteur?
Cette difficulté vaut bien qu'on la propose.
Qu'un ami véritable est une douce chose!
Il cherche vos besoins au fond de votre cœur;

Il vous épargne la pudeur De les lui découvrir vous-même : Un songe, un rien, tout lui fait peur, Quand il s'agit de ce qu'il aime <sup>4</sup>.

Nous commençons à découvrir ici quel est le secret de la poésie de la Fontaine; et ce secret, ne nous y trompons pas, est le même que chez les autres poëtes. Le secret de la poésie est en effet de dire mieux que tout le monde ce que pense tout le monde. C'est par les sen-

<sup>1</sup> Liv. VIII, f. xII.

timents généraux que le poëte se met en communication avec la foule; c'est par l'expression particulière de son génie et de son caractère qu'il s'approprie ces sentiments généraux, les marque de son empreinte et leur donne un air original et nouveau. Dans mon cours sur la poésie chrétienne 1, j'ai dit que la poésie sacrée était à la fois ce qu'il y avait de plus général et de plus individuel : de plus général, car la poésie sacrée a pour sujet les sentiments qui sont communs entre tous les hommes: l'idée de Dieu, le sentiment de la faiblesse humaine, le recours à la justice et à la miséricorde divine; de plus individuel, car le poëte exprime ces sentiments avec son âme et son génie particuliers. Voyez la prière. Tout le monde prie Dieu avec le même sentiment; mais chacun y met son âme, sa personne, ses émotions du jour et de l'heure. Chacun dit Notre père, et chacun le dit avec un cœur diversement ému, diversement affligé, diversement joyeux, diversement reconnaissant, de telle sorte que toutes les supplications se ressemblent et que tous les suppliants diffèrent.

Il en est un peu de toutes les poésies comme de la poésie sacrée : elles ont toutes ce double caractère ; elles sont générales pour le fond des sentiments, individuelles par l'expression. Otez à la poésie l'inspiration qu'elle

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cours professé à la Sorbonne pendant trois ans, 1855-56, 1856-57 1857-58.

prend dans les grands sentiments qui sont communs à l'humanité, elle tombe dans ce qu'on appelle de nos jours la poésie individuelle, c'est-à-dire dans la fantaisie, dans le caprice, dans la fausse originalité. On a semblé croire que la poésie, et la poésie lyrique surtout, était faite pour exprimer les émotions ou les rêveries du premier venu. De là tant de confessions ou de confidences faites au public, qui ne les demandait pas; de là tant d'humoristes qui n'en avaient pas l'étoffe. Qui sommes-nous, en effet, hommes médiocres et vulgaires presque tous, qui sommes-nous pour entretenir le public des accidents de notre vie, ou, ce qui est encore plus impertinent, des accidents de notre pensée? Qu'a votre moi de plus que le mien pour se dépeindre et pour se raconter devant le monde? Êtes-vous Lara, Manfred ou lord Byron? — Alors je puis vous écouter, parce que vous avez quelque chose à me dire, et surtout parce que vous me direz mieux que tout le monde ce que vous ressentez peut-être comme tout le monde. Car enfin que veulent Lara et Manfred, Werther ou Faust, les grands rêveurs de notre siècle? tout savoir et tout posséder? Nous le voulons tous aussi; nous avons tous nos désirs de science et de jouissance, plus ou moins grands, plus ou moins ardents. Le poëte est celui qui sait les exprimer le plus fortement, de telle sorte que là encore la poésie consiste à exprimer d'une manière vive et originale les sentiments généraux de l'homme, et qu'il n'y a de bons humoristes que ceux qui le sont dans les lieux communs. Les hommes véritablement originaux sont ceux qui donnent un tour particulier et personnel aux sentiments de tout le monde. Ceux qui ont des sentiments d'exception, ceux-là sont des maniaques et non des originaux.

Je ne voudrais pas cependant que l'amour du lieu commun allât jusqu'à la banalité. Un poëte qui, s'inspirant des sentiments de tout le monde, les exprimerait avec l'esprit et le langage de tout le monde, serait un poëte banal et insipide. Dieu me garde d'avoir jamais à choisir entre l'ennui que cause le poëte banal et l'impatience que cause l'humoriste médiocre et prétentieux!

Prenons quelques-uns des grands lieux communs de la pensée ou plutôt de la vie humaine, les rencontres imprévues et soudaines de la mort, l'instabilité de la fortune, l'égalité de l'homme dans le tombeau et devant Dieu. Tout le monde en parle sans cesse. D'où vient donc qu'il n'y a que quelques grands poëtes et quelques grands orateurs qui sachent les exprimer de manière à nous y faire réfléchir? Par la même raison que, toutes les formes, toutes les couleurs et tous les sons étant dans la nature, il n'y a pourtant que les grands musiciens qui sachent faire de la musique avec ces sons partout épars et dispersés, les grands peintres

qui sachent faire de la peinture en recueillant et en coordonnant toutes ces formes, toutes ces couleurs, et en les marquant de leur pensée individuelle.

La nature universelle ne vit que sous des formes particulières. Les grands lieux communs de l'humanité ne vivent aussi que dans les vers de quelques grands poëtes ou dans les phrases de quelques grands orateurs. La liberté, c'est Démosthènes repoussant Philippe, c'est Cicéron attaquant Antoine; l'amour de Dieu, c'est saint Augustin ou Fénelon; la mort, que nous ne pouvons pas éviter et que nous ne voulons pas prévoir, c'est Bossuet. Il y a pourtant des jours et des heures où chacun de nous ressent l'instabilité de la vie et la tristesse de la mort aussi vivement que si Bossuet parlait : c'est quand le lieu commun devient un fait particulier; c'est quand la mort frappe auprès de nous. Alors l'émotion personnelle se substitue au lieu commun; alors nous trouvons les sentiments et les paroles qu'il faut pour exprimer notre douleur. La mort! la mort! il n'y a rien à quoi on soit si indifférent pour les autres, et si sensible pour soi et pour les siens. Que de fois n'est-il pas arrivé à chacun de nous, enrevenant de voyage, de trouver, parmi je ne sais combien de lettres, un certain nombre de billets de mort! nous décachetons ces billets d'une main négligente; nous les lisons d'un œil inattentif. Tout à coup le nom d'un parent, d'un ami, vient frapper nos regards :

alors nous nous écrions; alors le fait général se singularise et prend une signification fatale; alors cette mort se sépare et se distingue des autres par le sentiment qu'elle nous inspire. Elle nous fait même comprendre ce que c'est que la mort d'autrui, et elle donne un sens à tous ces billets funèbres.

Qu'est cela, sinon l'effet de la forme particulière qu'a prise le lieu commun? Les grands poëtes et les grands orateurs ne font pas autre chose que de donner, par la force de leur expression, un accent particulier au lieu commun : ils font ce que fait l'émotion personnelle.

Il en est de la part que nous prenons aux lieux communs de la vie humaine comme de celle que nous prenons au sol et au territoire d'un pays : le coin qui nous appartient est celui qui a le plus d'intérêt pour nous. C'est en vain que vous me vantez les belles montagnes de la Suisse ou des Pyrénées, les lacs de l'Italie septentrionale, la mer Méditerranée vue des hauteurs de Sorrente, les grands bois, les eaux limpides, la neige sur la montagne, le soleil dans la vallée : tout cela charme un instant mes regards. Mais il y a, dans les plaines de la Beauce ou de la Brie, deux ou trois arpents de terre plate qui m'appartiennent, où j'ai mis ma maison et mon jardin. La propriété prête à cette terre sans grâce un charme particulier; c'est là qu'est mon cœur; c'est là que le repos m'est doux;

c'est là que le chagrin m'est moins amer. Tant il est vrai que l'homme ne sent que ce qu'il s'approprie et ce qu'il touche. Où son moi n'est pas en action, soit pour jouir, soit pour souffrir, l'homme n'est pas. La terre ne me dit tout ce qu'elle peut dire à l'homme que là où je la possède; la mort ne se révèle tout entière à mon âme que lorsqu'elle me frappe dans les miens. Sans cela, la terre pour moi n'est qu'un espace, et la mort n'est qu'un lieu commun.

La Fontaine est un de ces poëtes qui, par la vérité et la vivacité de leur peinture, font que les grands lieux communs de la vie humaine nous émeuvent, comme s'ils venaient de nous toucher personnellement. Il a sa manière de traiter ces grands lieux communs. Il ne faut point, par exemple, lui demander de parler de la mort et de l'instabilité de la vie comme le fait Bossuet; mais, pour être moins grave et moins triste, sa manière n'est pas moins efficace et moins instructive. Il ne veut pas nous effrayer de la nécessité de la mort; il veut nous y accoutumer et nous l'adoucir, si je puis parler ainsi:

La Mort ne surprend point le sage;
Il est toujours prêt à partir,
S'étant su lui-même avertir
Du temps où l'on se doit résoudre à ce passage.
Ge temps, hélas! embrasse tous les temps:
Qu'on le partage en jours, en heures, en moments,
Il n'en est point qu'il ne comprenne
Dans le fatal tribut; tous sont de son domaine;

Et le premier instant où les enfants des rois
Ouvrent les yeux à la lumière
Est celui qui vient quelquesois
Fermer pour toujours leur paupière.
Défendez-vous par la grandeur,
Alléguez la beauté, la vertu, la jeunesse,
La Mort ravit tout sans pudeur:
Un jour le monde entier accroîtra sa richesse.
Il n'est rien de moins ignoré,
Et, puisqu'il faut que je le die,
Rien où l'on soit moins préparé 4.

Voilà, pour ainsi dire, le premier point du sermon de la Fontaine. La mort est inévitable; elle est égale pour tous, pour les grands comme pour les petits. Le sage ne doit donc point s'étonner de la mort; mais l'homme sur ce point n'est jamais sage; il ne trouve jamais qu'il ait assez vécu, eût-il cent ans. Vient le tableau du mourant; et ce mourant, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Que nous ayons cent ans ou que nous en ayons cinquante, nous mourons tous ayant quelque chose à faire et nous plaignant que la mort ne nous laisse pas achever notre œuvre:

Un mourant, qui comptait plus de cent ans de vie, Se plaignait à la Mort que précipitamment Elle le contraignait de partir tout à l'heure, Sans qu'il ait fait son testament, Sans l'avertir au moins : « Est-il juste qu'on meure Au pied levé? dit-il; attendez quelque peu;

<sup>1</sup> Liv. VIII, f. 110,

Ma femme ne veut pas que je parte sans elle; Il me reste à pourvoir un arrière-neveu; Souffrez qu'à mon logis j'ajoute encore une aile. Que vous êtes pressante, ô déesse cruelle!

— Vieillard, lui dit la Mort, je ne t'ai point surpris; Tu te plains sans raison de mon impatience: Eh! n'as-tu pas cent ans? Trouve-moi dans Paris Deux mortels aussi vieux; trouve-m'en dix en France! Je devais, ce dis-tu, te donner quelque avis

Qui te disposat a la chose:
J'aurais trouvé ton testament tout fait,
Ton petit-fils pourvu, ton bâtiment parfait.
Ne te donna-t-on pas des avis, quand la cause

Du marcher et du mouvement, Quand les esprits, le sentiment, Quand tout faillit en toi? Plus de goût, plus d'ouïe; Toute chose pour toi semble être évanouie; Pour toi l'astre du jour prend des soins superflus : Tu regrettes des biens qui ne te touchent plus.

Je t'ai fait voir tes camarades
Ou morts, ou mourants, ou malades:
Qu'est-ce que tout cela, qu'un avertissement?
Allons, vieillard, et sans réplique.
Il n'importe à la république
Que tu fasses ton testament!.

#### Ces camarades,

Ou morts, ou mourants, ou malades,

qui doivent nous servir d'avertissements, nous les voyons tous, et nous les oublions tous. Le trait de la Fontaine est vif et piquant, j'allais dire plaisant, quoi-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Liv. VIII, f. 1<sup>re</sup>.

qu'il ait le fond de tristesse qui convient au sujet. Voulez-vous voir le même trait dans Bossuet, exprimé avec le grave et sévère génie de l'orateur chrétien?

"Tout nous appelle à la mort. La nature, comme si elle était presque envieuse du bien qu'elle nous a fait, nous déclare souvent et nous fait signifier qu'elle ne peut pas nous laisser longtemps ce peu de matière qu'elle nous prête, qui ne doit pas demeurer dans les mêmes mains et qui doit être éternellement dans le commerce : elle en a besoin pour d'autres formes, elle la redemande pour d'autres ouvrages. Cette recrue continuelle du genre humain, je veux dire les enfants qui naissent, à mesure qu'ils croissent et qu'ils s'avancent semblent nous pousser de l'épaule et nous dire : « Re- « tirez-vous; c'est maintenant notre tour. » Ainsi, comme nous en voyons passer d'autres devant nous, d'autres nous verront passer, qui doivent à leurs successeurs le même spectacle 1... »

« J'entre dans la vie avec la loi d'en sortir; je viens faire mon personnage; je viens me montrer comme les autres : après, il faudra disparaître... Ma vic est de quatre-vingts ans tout au plus; prenons-en cent. Qu'il y a eu de temps où je n'étais pas! qu'il y en a où je ne serai point, et que j'occupe peu de place dans ce

<sup>&#</sup>x27; Sermon sur la mort, pour le vendredi de la quatrième semaine de carême. — OEuvres de Bossuet, édition de Firmin Didot, t. II, p. 493.

grand abîme des ans! Je ne suis rien... Je ne suis même que pour faire nombre; encore n'avait-on que faire de moi, et la comédie ne serait pas moins bien jouée, quand je serais demeuré derrière le théâtre '. »

Ainsi l'orateur et le fabuliste traitent le même lieu commun avec la même vivacité, quoique avec des sentiments différents, l'un gourmandant notre orgueil par la représentation de notre néant, l'autre mettant dans une petite comédie sans aigreur un centenaire qui ne veut pas mourir encore, et le poëte alors nous dit comment il comprend la mort :

On sortit de la vie ainsi que d'un banquet, Remerciant son hôte, et qu'on fit son paquet : Car de combien peut-on retarder le voyage? Tu murmures, vieillard! Vois ces jeunes mourir;

Vois-les marcher, vois-les courir A des morts, il est vrai, glorieuses et belles, Mais sûres cependant, et quelquefois cruelles. J'ai beau te le crier, mon zèle est indiscret: Le plus semblable aux morts meurt le plus à regret<sup>2</sup>.

Bossuet dit, dans son oraison funèbre de la duchesse de Bourgogne, qu'elle fut douce avec la mort; je dirais volontiers que la Fontaine est bonhomme avec la mort. Il écarte tout ce qui en fait l'horreur et l'amertume : ce

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bossuet, Fragment sur la brièveté de la vie et le néant de l'homme. Édit. Firm. Didot, t. II, p. 499.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La Fontaine, liv. VIII, f. 1<sup>re</sup>.

n'est plus que la sortie d'un banquet, et il ne faut même pas oublier de remercier son hôte. Ces grands lieux communs prennent donc l'empreinte de chaque génie et de chaque caractère; ils se prêtent à toutes les formes. La mort est, selon le sentiment du fabuliste, de l'orateur, du poëte dramatique, du théologien, la fin d'un banquet, le témoignage du néant de l'homme, l'affranchissement des peines de la vie, l'acheminement au bonheur céleste. « Il n'y a qu'un pécheur larmovant qui ait pu appeler la mort un squelette, dit, dans l'Intrique et l'amour de Schiller, l'héroïne de la pièce, Louise, se préparant au suicide et l'excusant d'avance; c'est un doux et aimable enfant, au visage rose comme le dieu de l'amour, mais moins trompeur; un génie silencieux et secourable, qui offre son bras à l'âme fatiguée du pèlerin, qui la fait monter sur les degrés du temps, lui ouvre le magique palais, lui fait un signe amical et disparaîti. »

Cette définition de la mort ressemble, trait pour trait, à celle qu'en fait le P. Quesnel, dans son beau livre : Bonheur de la mort chrétienne : « Celui qui a la foi, loin de regarder la mort comme son ennemie et de la fuir comme son malheur, devrait aller au-devant d'elle par ses désirs, et la recevoir, quand elle se présente, comme sa libératrice et comme une amie qui le

<sup>1</sup> Schiller, Intrigue et amour, acte V, sc. 110.

décharge d'un fardeau pesant et incommode, pour le faire passer d'un pays ennemi dans un lieu de sûreté, et de la région de la mort au séjour aimable et délicieux de la vie bienheureuse 1. »

Quelle ressemblance et quelle dissérence! ressemblance pour les idées, différence pour les sentiments: d'un côté, la mort cherchée par la passion désespérée, de l'autre attendue avec espoir par la foi. Que parlez-vous donc de la stérilité et de la monotonie des lieux communs? Ils ne sont stériles que pour les esprits stériles; ils ne donnent rien à qui ne leur apporte rien. Il en est sur ce point des sentiments généreux comme des lieux consacrés par la religion ou par l'histoire, Jérusalem, Rome, Athènes. J'ai souvent entendu des gens qui avaient fait ces pèlerinages se plaindre de n'y avoir pas trouvé l'émotion ou l'inspiration qu'ils espéraient. Je sais bien pourquoi ils n'y trouvaient rien, c'est qu'ils n'y apportaient rien. Ils n'étaient pas préparés au pèlerinage, qu'ils faisaient seulement par mode ou par caprice. Vous allez à Jérusalem, à Rome, à Athènes : quelle offrande y apportez-vous? Je ne parle pas ici des offrandes d'argent ou d'encens : je parle de la seule offrande digne des sanctuaires que vous allez visiter, celle d'un cœur ému par la foi ou touché du respect du passé.

<sup>1</sup> Le P. Quesnel, Bonheur de la mort chrétienne, première journée.

Les grands lieux communs de l'humanité ont besoin aussi de l'offrande de cœurs et d'esprits émus. A qui leur apporte une émotion individuelle, une imagination vive et ardente, ou douce et gracieuse, ils donnent la force et la grandeur, faisant en cela ce que les sanctuaires sacrés font aux pèlerins, et redoublant la foi qu'ils trouvent dans les âmes. Et, de même que cette foi, vivifiée par le pèlerinage, sert à tout dans la vie, à l'accomplissement des petits devoirs aussi bien que des grands, à la patience des tracas quotidiens aussi bien que des grandes épreuves; de même aussi le lieu commun se fait tout à tous, s'élevant ou s'abaissant selon l'esprit qui le traite, tantôt grave et profond, tantôt vif et gracieux, changeant sans cesse d'accent comme d'écho, et comme l'écho aussi ne s'éveillant que si quelqu'un lui parle d'une voix distincte et pure, ne répétant pas les bruits confus et vagues ; et, comme l'écho enfin, multipliant la voix qu'il a entendue, lui donnant plus de force et plus de portée. Les lieux communs ne valent tout leur prix que traités par les grands poëtes et les grands orateurs. Les grands poëtes et les grands orateurs ne valent aussi tout leur prix qu'en traitant les lieux communs.

J'ai montré avec quelle originalité la Fontaine a traité le grand lieu commun de la mort. Voyons comment il traite le lieu commun qui en est le plus voisin, l'instabilité de la vie. A côté du vieillard qui ne veut pas mourir, quoiqu'il ait cent ans, il nous montre le jeune homme qui ne sait pas qu'il peut mourir, quoiqu'il n'ait que vingt ans. Et, comme la jeunesse ne sait jamais se tempérer, les jeunes gens que le poëte va mettre en scène ajouteront à la confiance qu'ils ont en la vie le dédain et la raillerie pour la vieillesse; ils seront coupables, afin d'être moins plaints:

Un octogénaire plantait.

« Passe encor de bâtir; mais planter à cet âge! Disaient trois jouvenceaux, enfants du voisinage;

Assurément il radotait.

Car, au nom des dieux, je vous prie, Quel fruit de ce labeur pouvez-vous recueillir !? Autant qu'un patriarche il vous faudrait vieillir.

A quoi bon charger votre vie Des soins d'un avenir qui n'est pas fait pour vous? Ne songez désormais qu'à vos erreurs passées; Quittez le long espoir et les vastes pensées <sup>2</sup>:

Tout cela ne convient qu'à nous.

Il ne convient pas à vous-mêmes,
 Repartit le vieillard. Tout établissement
 Vient tard et dure peu. La main des Parques blêmes
 De vos jours et des miens se joue également.
 Nos termes sont pareils par leur courte durée.
 Qui de nous des clartés de la voûte azurée

.... quem fructum capis

Hoc ex labore? quodve tantum est præmium?

(Phæd., livre IV, fable xv.)

Witæ summa brevis spem nos vetat inchoare longam. (Hor. I, od. IV, v. 45.) Doit jouir le dernier? Est-il aucun moment Qui vous puisse assurer d'un second seulement? Mes arrière-neveux me devront cet ombrage.

Hé bien! défendez-vous au sage De se donner des soins pour le plaisir d'autrui? Cela même est un fruit que je goûte aujourd'hui : J'en puis jouir demain et quelques jours encore;

Je puis enfin compter l'aurore
Plus d'une fois sur vos tombeaux. »
Le vieillard eut raison: l'un des trois jouvenceaux
Se noya dès le port, allant en Amérique;
L'autre, afin de monter aux grandes dignités,
Dans les emplois de Mars servant la république,
Par un coup imprévu vit ses jours emportés;

Le troisième tomba d'un arbre Que lui-même il voulut enter; Et, pleurés du vieillard, il grava sur leur marbre Ce que je viens de raconter .

Rien ne manque au tableau : l'orgueil de la vie dans la jeunesse, et la dureté qui accompagne toujours l'orgueil :

Quittez le long espoir et les vastes pensées : Tout cela ne convient qu'à nous.

Autant il sied aux vieillards de parler de leur âge et de la mort qui s'approche, autant il sied peu qu'on leur en parle. Dire à quelqu'un : « Vous mourrez demain, » c'est le faire mourir dès aujourd'hui. Il n'y a que le prêtre qui puisse sans dureté parler au mourant

Livre XI, f. viii.

de la mort, parce qu'il lui parle en même temps de l'immortalité. Le vieillard de la Fontaine a une sérénité d'humeur qui fait qu'il ne se laisse pas abattre aux paroles des trois jeunes hommes : il est de l'école du sage que souhaitait la Fontaine :

La Mort ne surprend pas le sage; Il est toujours prêt à partir.

Mais, comme il est prêt à sortir de la vie, et que l'idée de la mort ne l'épouvante pas, il garde, en face de cette idée, toute sa liberté d'esprit; et, de même qu'il sait que la mort est l'inévitable voisine de la vieillesse, de même il sait aussi que la vie est la chose du monde la plus voisine de la mort et la moins sûre, même pour les jeunes gens :

De vos jours et des miens se joue également.

La fragilité de la vie fait donc un sort égal aux vieillards et aux jeunes gens; mais, dans cette égalité de condition, les vieillards ont un avantage sur les jeunes gens : ils ont une idée douce et forte qui est propre à l'âge mûr et à la vieillesse, l'idée de l'hérédité, qui rachète, pour ainsi dire, l'homme de la nécessité et de la tristesse de sa fin. L'hérédité, qui, pour le jeune homme, s'il ne s'en défend pas, est une idée de jouissance, est pour le vieillard une idée de dévouement. Elle est donc bonne aux vieillards; elle les soutient, elle les console, elle oppose au néant du moi, si pénible à prévoir, l'avenir de la famille, si doux à espérer; elle perpétue l'homme en même temps qu'elle le détruit; elle fait qu'il se résigne à n'être plus, pensant qu'il revivra dans ses enfants:

Mes arrière-neveux me devront cet ombrage. Hé bien! défendez-vous au sage De se donner des soins pour le plaisir d'autrui? Cela même est un fruit que je goûte aujourd'hui : J'en puis jouir demain et quelques jours encore.

La Fontaine, dans sa fable, veut donc que nous nous intéressions au vieillard plus qu'aux jeunes gens, et qu'au moment où les jeunes gens périront, nous ne regrettions pas trop leur jeunesse si vite interrompue. Il a craint le cri mélancolique qui s'élève souvent de la poitrine des vieillards:

Hélas! que j'en ai vu mourir de jeunes hommes!

Non que chacun de nous en vieillissant regrette de n'être pas mort à la place de tant de jeunes gens qui ont péri sous nos yeux : la vie est un bien qui n'a pas de satiété. Cependant nous sommes tous ainsi disposés, que, lorsqu'il s'agit des autres, nous aimons mieux voir mourir les vieux que les jeunes. La Fontaine a fait que, comme nous nous intéressons au vieillard, qui est sage et bon, nous consentons de bon cœur qu'il puisse

compter l'aurore plus d'une fois sur le tombeau des jeunes gens. La parole est dure, mais elle est méritée. Ils périssent donc sans que nous soyons tentés de les pleurer. Mais, ce que nous ne faisons pas, le vieillard le fait, afin qu'il ait jusqu'au bout notre affection : il pleure les jeunes gens, il fait leur épitaphe, et, la mort ayant expié le tort qu'ils avaient, nos yeux, en finissant cette belle et grave histoire, se reposent sur le tableau le plus touchant que nous puissions imaginer, la vieillesse pleurant sur la mort des jeunes gens.

Je trouve, dans les Mémoires de Joinville, une histoire qui ressemble de bien près à la fable de la Fontaine. « Le jour où Mgr Hue de Landricourt fut mis en terre, dit Joinville, comme il était en sa bière, dans ma chapelle, six de mes chevaliers, qui étaient appuyés sur plusieurs sacs d'orge¹, se mirent à parler haut et à troubler le prêtre. Je leur allai dire qu'ils se tussent, et leur dis qu'il n'était pas séant à des chevaliers et à des gentilshommes de parler tandis que l'on chantait la messe des morts. Ils me commencèrent à rire et me dirent qu'ils causaient à qui se remarierait la femme du sire de Landricourt. Je les réprimandai fort et leur dis que de telles paroles n'étaient ni bonnes ni belles, et qu'ils avaient bien vite oublié leur compagnon. Le lendemain, ce fut la grande bataille, où ils furent morts

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> C'était en Orient, pendant la croisade de saint Louis, et la chapelle est une tente.

ou blessés à mort; et ainsi il fallut que ce fût leurs femmes qui se remariassent toutes six<sup>1</sup>. »

L'histoire est belle; mais elle a quelque chose de triste et de terrible. Le dernier trait est presque sublime, d'un sublime dur et qui exprime la vengeance de Dieu. J'aime mieux le dénoûment de la Fontaine:

Et, pleurés du vieillard, il grava sur leur tombe Ce que je viens de raconter.

La pitié y est à côté de la justice.

La certitude de la mort et l'incertitude de la vie, quels lieux communs! Mais aussi quels mystères pour l'intelligence humaine, et par conséquent aussi quelles inspirations pour la poésie, qui aime ce qui surpasse la portée ordinaire de l'homme! Le poëte est celui dont l'esprit a un peu plus de divin que ce que nous en avons tous, Cui mens divinior, et qui en même temps sait expliquer ce qu'il sait voir, Atque os magna sonaturum². Ces grands mystères, ou plutôt ces grands lieux communs sont le cadre de la vie humaine, et il semble en vérité que, dans un pareil cadre, et pressé de tous côtés par la mort, l'homme ne devrait avoir ni agitation, ni soucis, ni ambition, ni vanité. Pourquoi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Histoire de saint Louis, par Joinville, édit. Didot, 1858.

<sup>2 .....</sup> Cui mens divinior atque os Magna sonaturum, des nominis hujus honorem. (Horace, liv. I\*\*, sat. Iv.)

s'agiter en effet? Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'enorgueillir, puisque nous devons mourir tôt ou tard, jeunes ou vieux? Qu'est-ce qu'une œuvre? Qu'est-ce qu'un nom? Et non-seulement ce nom, si retentissant que nous croyions qu'il soit, finira bien vite dans le temps, quand nous ne serons plus; mais il ne va guère loin dans l'espace, même quand nous le portons encore. M. de Lamartine raconte, dans son Voyage d'Orient, qu'étant allé visiter lady Stanhope dans le Liban, elle lui demanda son nom. « Je le lui dis. — Je ne l'avais jamais entendu, reprit-elle avec l'accent de la vérité. -Voilà, milady, ce que c'est que la gloire! J'ai composé quelques vers dans ma vie, qui ont fait répéter un million de fois mon nom par tous les échos littéraires de l'Europe; mais cet écho est trop faible pour traverser votre mer et vos montagnes, et ici je suis un homme tout nouveau, un homme complétement inconnu, un nom jamais prononcé. »

M. de Lamartine fut quelque peu étonné, quoiqu'il ne le dise pas, que son nom fût tout à fait inconnu dans le Liban. Nous en sommes tous là. « Eh! vous voilà, mon cher Cicéron, disait à celui-ci un de ses amis qu'il rencontrait à Rome, au retour de son gouvernement de Cilicie; d'où revenez-vous donc? — Comment ne savez-vous pas que j'étais préteur en Cilicie? — Non, par Hercule! » Ce que c'est que la gloire! Je demandais un jour, il y a de cela quinze ou vingt ans,

à un préfet, homme de beaucoup d'esprit, pourquoi il ne venait pas plus souvent à Paris, et pourquoi, quand il v venait, il n'y restait pas plus longtemps. Il me répondit : « D'abord, ma place est dans mon département, et nous sommes, comme les évêques, obligés à résidence; mais, de plus, à vous parler franchement, je n'aime pas beaucoup votre monde de Paris. - Pourquoi cela? - Tenez, reprit-il en riant, vous aimez les observations morales. En voici une que j'ai faite sur moi-même. Dans mon département, je suis monsieur le préfet, et c'est quelque chose. A Paris, dans un salon, on annonce M. le préfet de ..., personne ne tourne la tête, c'est impatientant, » Ce que c'est que la gloire! Ce que c'est aussi que la puissance! Nous nous surfaisons tous le bruit de notre nom: nous croyons tous que le monde s'occupe de nous. Les uns pensent que leur renommée va au moins jusqu'aux barrières de Paris : elle ne passe pas la Seine et s'arrête sur la rive gauche. Il y a des noms pour chaque quartier, pour chaque rue, pour chaque maison. Chacun a sa petite sphère de célébrité, et, tant qu'il y reste, il est heureux. Mais nous voulons tous en sortir, croyant que nous sommes connus hors de notre village. C'est là que les échecs nous attendent; c'est là que notre vanité se heurte contre l'ignorance et l'inattention. « Je suis monsieur un tel, disonsnous d'un petit air modeste. - Je ne connais pas, »

répond l'interlocuteur. Quel désappointement! Consolez-vous, vanités de clochers ou de salons! Cela est arrivé à M. de Lamartine : il a dit son nom, et il a trouvé que son nom n'était point connu. C'était dans le Liban, il est vrai; et vous, c'est partout. Il n'y a qu'une différence du plus au moins.

La Fontaine a mis en scène, de la façon la plus piquante, ces échecs de la vanité dans sa fable de l'Éléphant et le Singe de Jupiter:

Autrefois l'Éléphant et le Rhinocéros,
En dispute du pas et des droits de l'empire,
Voulurent terminer la querelle en champ clos.
Le jour en était pris, quand quelqu'un vint leur dire
Que le Singe de Jupiter,
Portant un caducée, avait paru dans l'air.
Ce singe avait nom Gille, à ce que dit l'histoire.
Aussitôt l'Éléphant de croire

Qu'en qualité d'ambassadeur Il venait trouver Sa Grandeur. Tout fier de ce sujet de gloire,

Il attend maître Gille, et le trouve un peu lent

A lui présenter sa créance . Maître Gille enfin, en passant, Va saluer Son Excellence.

L'autre était préparé sur la légation : Mais pas un mot. L'attention

Qu'il croyait que les dieux eussent à sa querelle

N'agitait pas encor chez eux cette nouvelle.

Qu'importe à ceux du firmament Qu'on soit mouche ou bien éléphant?

<sup>4</sup> Ses lettres de créance.

Il se vit donc réduit à commencer lui-même. « Mon cousin Jupiter, dit-il, verra dans peu Un assez beau combat, de son trône suprême;

Toute sa cour verra beau jeu.

— Quel combat? » dit le Singe avec un front sévère.

L'Éléphant repartit : « Quoi! vous ne savez pas
Que le Rhinocéros me dispute le pas,
Qu'Éléphantide a guerre avecque Rhinocère 1?

Vous connaissez ces lieux : ils ont quelque renom.

— Vraiment, je suis ravi d'en apprendre le nom,
Repartit maître Gille : on ne s'entretient guère
De semblables sujets dans nos vastes lambris. »

L'Éléphant, honteux et surpris,
Lui dit : « Et parmi nous que venez-vous donc faire?
— Partager un brin d'herbe entre quelques fourmis.
Nous avons soin de tout. Et, quant à votre affaire,
On n'en dit rien encor dans le conseil des dieux :
Les petits et les grands sont égaux à leurs yeux 2. »

## Il y a là un vers sublime :

. . . . Et parmi nous que venez-vous donc faire?

— Partager un brin d'herbe entre quelques fourmis.

Mais comme ce sublime est simple! Comme le poëte le trouve sans le chercher! Quelle réfutation de l'orgueil par un mot! Soyez éléphant, soyez fourmi, peu importe: Dieu a soin également de tous les êtres.

L'insecte vaut un monde : ils ont autant coûté.

<sup>2</sup> Liv. XII, f. XXI.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Noms inventés par la Fontaine pour signifier la capitale des éléphants et celle des rhinocéros.

a dit M. de Lamartine. Ne vous mesurez donc pas sur la grandeur que vous vous attribuez, ou même sur celle que les hommes vous reconnaissent. Mesurez-vous devant Dieu: qu'êtes-vous alors?

Les petits et les grands sont égaux à ses yeux.

Que les petits pourtant ne tournent point en insolence contre les grands cette égalité universelle. Les petits ne sont pas dispensés d'être humbles. Un rat, un jour, s'étonnait qu'on admirât tant la masse pesante de l'éléphant:

> Comme si d'occuper ou plus ou moins de place Nous rendait, disait-il, plus ou moins importants! Mais qu'admirez-vous tant en lui, vous autres hommes? Serait-ce ce grand corps qui fait peur aux enfants? Nous ne nous prisons pas, tout petits que nous sommes, D'un grain moins que les éléphants!

Et le rat aurait continué cette belle déclamation sur l'égalité, si un chat, s'élançant sur lui, ne l'avait croqué.

Quelle est la conclusion à tirer des deux fables? Que les éléphants, quoique grands, ne doivent pas être orgueilleux, et que les rats, quoique petits, ne doivent être ni envieux ni insolents.

<sup>1</sup> Livre VIII, f. xv

## QUINZIÈME LEÇON

DE LA DESTINÉE DE L'HOMME ET DES DIVERSES PROFESSIONS DE LA VIE DANS LES FABLES DE LA FONTAINE

La destinée de l'homme ici-bas dépend de deux choses, de ses actions et des événements de sa vie. Ce sont souvent les actions de l'homme qui font sa vie; mais le hasard ou le sort y a aussi une grande part. Croire que l'homme fait seul sa destinée par ses vertus ou par ses vices, qu'il faut prendre tous les heureux de ce monde pour des justes et des sages, et tous les malheureux pour des fous ou des pervers, c'est attenter à l'idée que nous avons de la justice, c'est contredire le cri de la conscience humaine. Croire, d'un autre côté, que le caractère de l'homme n'est pour rien dans sa destinée et que nous ne sommes jamais ni heureux ni malheureux par notre volonté et par notre faute, c'est faire

le même affront à la conscience humaine. Il y a du hasard dans la vie de tous les hommes; mais il y a aussi de la conduite. Maintenant, que pouvons-nous ôter à la fortune par conseil ou par prévoyance, comme dit Bossuet? Comment pouvons-nous augmenter chaque jour la part de la conduite dans les événements de notre vie, et diminuer la part de la fortune? Voilà où peut et doit s'exercer la sagesse humaine. Ne nions pas le hasard: il existe; nous le rencontrons sans cesse en face de nous, tantôt sous la forme d'une bonne occasion, tantôt sous la forme d'un accident. Les sages de ce monde sont ceux qui savent saisir la bonne occasion et éviter, corriger ou supporter l'accident. Les sots et -les fous sont ceux qui perdent les bonnes occasions par négligence, et qui augmentent les accidents par impatience. Ceux-là se disent malheureux et ils gâtent la cause des malheureux, parce qu'ils donnent le droit de croire que le malheur vient presque toujours d'une sottise. Il importe aux vrais malheureux que le triage soit fait entre les faux et les vrais malheurs. Les malheurs nés de l'imprudence ou de la méchanceté humaine sont de faux malheurs, qu'il ne faut pas reprocher à la justice divine : ils la justifient, au contraire, au lieu de l'accuser. Ce sont des justices plutôt que des infortunes. Les malheurs que l'homme ne mérite pas et qu'il supporte avec sermeté, voilà les sculs vrais malheurs, les seuls dignes de la pitié et du respect

des hommes. Et ne dites pas que ces malheurs-là accusent la justice divine : ils la justifient d'un autre côté, en montrant que la justice divine ne se consomme et ne s'accomplit pas tout entière ici-bas, et qu'il y en a une partie, la meilleure, celle qui contient la punition des coupables heureux et la récompense des honnêtes gens opprimés, qui reste cachée au sein de Dieu. Quiconque a un peu vécu et un peu contemplé le spectacle des choses humaines doit rester convaincu de ces deux choses : la première, c'est que Dieu montre icibas assez de sa justice pour nous assurer qu'il y en a une et que nous avons raison de l'invoquer; la seconde, c'est que cette justice ne s'accomplit pas toujours ici-bas tout entière, et que, par conséquent, ce qui en manque à ce monde est réservé à l'autre. La justice de Dieu a son aurore sur la terre et son midi dans le ciel; mais l'aurore suffit pour m'annoncer le jour.

Il y a donc un triage à faire dans les bonheurs et dans les malheurs d'ici-bas : ceux qui viennent de notre conduite et ceux qui viennent du hasard. L'homme a trouvé une manière fort simple de faire ce triage : il attribue à son mérite tout ce qui lui errive de bon, et à la fortune tout ce qui lui arrive de mauvais. « Un trafiquant sur mer, dit la Fontaine,

Un trafiquant sur mer par bonheur s'enrichit. Il triompha des vents pendant plus d'un voyage: Gouffre, banc ni rocher n'exigea de péage D'aucun de ses ballots; le sort l'en affranchit. Sur tous ses compagnons, Atropos et Neptune Recueillirent leurs droits, tandis que la Fortune Prenait soin d'amener son marchand à bon port. Facteurs, associés, chacun lui fut fidèle, Il vendit son tabac, son sucre, sa cannelle

Ce qu'il voulut, sa porcelaine encor; Le luxe et la folie enflèrent son trésor;

Bref, il plut dans son escarcelle. On ne parlait chez lui que par doubles ducats; Et mon homme d'avoir chiens, chevaux et carrosses,

Les jours de jeûne étaient des noces.
Un sien ami, voyant ces somptueux repas,
Lui dit: — Et d'où vient donc un si bon ordinaire?
— Et d'où me viendrait-il que de mon savoir-faire?
Je n'en dois rien qu'à moi, qu'à mes soins, qu'au talent
De risquer à propos et bien placer l'argent.
Le profit lui semblant une fort douce chose,
Il risqua de nouveau le gain qu'il avait fait;
Mais rien, pour cette fois, ne lui vint à souhait.

Son imprudence en fut la cause. Un vaisseau mal frété périt au premier vent ; Un autre, mal pourvu des armes nécessaires,

Fut enlevé par les corsaires; Un troisième, au port arrivant, Rien n'eut cours ni débit. Le luxe et la folie N'étaient plus tels qu'auparavant. Enfin, ses facteurs le trompant,

Et lui-même ayant fait grand fracas, chère lie, Mis beaucoup en plaisirs, en bâtiments beaucoup,

Il devint pauvre tout d'un coup. Son ami, le voyant en mauvais équipage, Lui dit: — D'où vient cela? — De la Fortune, hélas! — Consolez-vous, dit l'autre; et, s'il ne lui plait pas Que vous soyez heureux, tout au moins soyez sage.

Je ne sais s'il crut ce conseil;

Mais je sais que chacun impute, en cas pareil,

Son bonheur à son industrie;

Et, si de quelque échec notre faute est suivie,

Nous disons injures au sort.

Chose n'est ici plus commune;

Le bien, nous le faisons; le mal, c'est la Fortune;

On a toujours raison, le Destin toujours tort.

(LA FONTAINE, liv. VII, f. xIV.)

Il y a, de nos jours, un autre être mystérieux que nous accusons volontiers de nos malheurs, et qui en est moins coupable encore que la fortune : c'est la société. Que de plaintes, que de malédictions contre elle! Archias est né pauvre : c'est vraiment la faute du sort; mais, comme Archias n'a ni activité ni industrie, il reste pauvre; alors il accuse la société de sa pauvreté. « Cette société, dit-il, est mal organisée : point de justice, point d'équité, point d'ordre. Tout va au rebours du bon sens. » Que faut-il donc pour qu'Archias trouve que la société est bien organisée? Il faut qu'il y soit riche ct oisif. C'est à ce prix seulement qu'il déclarera qu'il n'y a plus de révolution à faire. Celle qui l'a élevé doit être la dernière; c'est la seule juste et légitime.

Le portrait du Riche et du Pauvre de la Bruyère est encore de mise de nos jours, comme il le sera de tout temps. Il y a cependant quelques traits à ajouter. « Giton a toujours le teint frais, le visage plein... l'œil fixe et assuré, les épaules larges... la démarche ferme et délibérée... » Il est toujours « enjoué, grand viveur, impatient, présomptueux, colère, libertin... » Il se croit toujours des talents et de l'esprit; mais il a de plus son système sur l'état de la société : il croit que les rangs sont bien distribués, que tout y est à sa place, hommes et choses : il est riche.

Phédon, de son côté, a toujours « les yeux creux, le teint échauffé, le corps sec et le visage maigre... » Il est toujours « libre sur les affaires publiques, chagrin contre le siècle, médiocrement prévenu des ministres et du ministère. » Il va même plus loin aujourd'hui : il a un plan complet de réforme pour la société, et le principe fondamental de cette réforme est de mettre en haut ce qui est en bas, et en bas ce qui est en haut, tout cela au nom des droits de l'homme et des progrès de la civilisation : il est pauvre.

J'ajoute que, de nos jours, Giton et Phédon changent continuellement de rôle; il n'y a souvent de distance entre eux que celle de la hausse à la baisse dans les spéculations de la Bourse, et ce perpétuel changement de condition a son influence sur le caractère réciproque de Giton et de Phédon. L'enrichi n'est pas le riche, et l'homme ruiné n'est pas le pauvre. Phédon, devenu millionnaire, a bien « l'ample mouchoir » de Giton, et « le fauteuil où il s'enfonce en croisant les jambes

l'une sur l'autre; » mais, s'il prend la plupart des vices et des ridicules du riche, il ne perd pas aussitôt ceux du pauvre, ce qui sait qu'il est un parvenu au lieu d'être un riche. Il n'y a qu'une chose qu'il oublie de la meilleure foi du monde, ce sont ses plaintes d'hier sur la condition que la société fait aux pauvres, sur l'injustice et la dureté des riches. Phédon, enrichi par un coup du sort, fait comme le trafiquant de la Fontaine : il attribue ses succès à son mérite, à son industrie, et si ses compagnons d'hier continuent leur misère, c'est leur faute : ils sont paresseux ou sots ; voilà pourquoi ils ne réussissent pas. Quant à Giton ruiné, ne croyez pas non plus qu'il devienne, du jour au lendemain, le Phédon de la Bruyère, « qu'il parle brièvement et froidement, qu'il ne se fasse pas écouter; » il a beaucoup gardé de ses anciennes habitudes. « Il parle encore avec confiance, » et il faut d'autant plus qu'on l'écoute, qu'il prend l'inattention pour une marque d'orgueil et de dédain. Ne pensez pas non plus que, comme l'ancien Phédon, « il sourie à ce que les autres lui disent; qu'il soit de leur avis, qu'il coure, qu'il vole pour leur rendre de petits services; qu'il soit complaisant, flatteur, empressé; » c'est tout le contraire : il est rogue, hargneux, aimant à contredire, malveillant. croyant qu'il s'abaisse s'il rend service. Surtout il est frondeur, envieux des grands et des riches; il dit sans cesse que, de son temps, tout allait mieux; que les

rangs n'étaient point bouleversés; que les heureux du monde étaient charitables; qu'aujourd'hui chacun ne pense qu'à soi. Que voulez-vous? Giton a aujourd'hui l'égoïsme du pauvre, comme il avait autrefois l'égoïsme du riche. Il est ruiné, et, comme le trafiquant de la fable, il attribue ses malheurs à la fortune et à la société.

La Fontaine aime à défendre la fortune, ou plutôt il aime à renvoyer aux hommes les reproches qu'ils lui font. Que de malheurs sont tout près de nous par notre imprévoyance, et que la fortune nous épargne! Que de fois ne sentons-nous pas que nous nous sommes mis en péril par notre faute! Qui nous a sauvés? le sort, le hasard. Si nous étions aussi malheureux et aussi souvent malheureux que nous le méritons, nous ne cesserions pas de l'être un seul jour. Ce qu'il y a de bizarre dans le procédé de la fortune, c'est que, nous préservant parfois des malheurs que nous méritons, elle nous envoie plus tard ceux que nous ne semblons pas mériter. Elle sauve l'enfant qui dormait imprudemment au bord d'un puits; que fera-t-elle plus tard de cet enfant devenu homme? Grand mystère.

Sur le bord d'un puits très-profond Dormait, étendu de son long, Un enfant alors dans ses classes: Tout est aux écoliers couchette et matelas, Un honnête homme, en parcil cas, Aurait fait un saut de vingt brasses.
Près de là, tout heureusement,
La Fortune passa, l'éveilla doucement,
Lui disant: — Mon mignon, je vous sauve la vie;
Soyez, une autre fois, plus sage, je vous pric.
Si vous fussiez tombé, l'on s'en fût pris à moi.

Cependant, c'était votre faute. Je vous demande, en bonne foi, Si cette imprudence si haute Provient de mon caprice. Elle part à ces mots.

Pour moi, j'approuve son propos.
Il n'arrive rien dans le monde
Qu'il ne faille qu'elle en réponde.
Nous la faisons de tous écots;
Elle est prise à garant de toutes aventures.
Est-on sot, étourdi, prend-on mal ses mesures,
On pense en être quitte en accusant son sort:
Bref, la Fortune a toujours tort.

(Liv. V, f. vi.)

La Fontaine, qui défend la fortune, ne prétend pas cependant qu'elle soit toujours une loi juste et équitable: il sait bien que c'est une force capricieuse qui échappe à toute prévoyance et qui déjoue bien souvent les projets des hommes. Comment donc la déjouer à notre tour? quel est le meilleur moyen d'éviter ses caprices? Est-ce par notre prévoyance, par notre bonne conduite? Assurément nous pouvons quelque chose par ce moyen; mais il y a, selon la Fontaine, une meilleure manière de déjouer les caprices de la fortune. Ici, l'ami du sommeil et du rien-faire reparait. Écoutez

la fable, l'Homme qui court après la Fortune et l'Homme qui l'attend dans son lit.

Qui ne court après/la Fortune? Je voudrais être en lieu d'où je pusse aisément Contempler la foule importune De ceux qui cherchent vainement Cette fille du Sort de royaume en royaume, Fidèles courtisans d'un volage fantôme. Quand ils sont près du bon moment, L'inconstante aussitôt à leurs désirs échappe. Pauvres gens! Je les plains; car on a pour les fous Plus de pitié que de courroux. Cet homme, disent-ils, était planteur de choux, Et le voilà devenu pape! Ne le valons-nous pas? Vous valez cent fois mieux Mais que vous sert votre mérite? La Fortune a-t-elle des yeux? Et puis la papauté vaut-elle ce qu'on quitte, Le repos? le repos, trésor si précieux Qu'on en faisait jadis le partage des dieux! Rarement la Fortune à ses hôtes le laisse. Ne cherchez point cette déesse, Elle vous cherchera : son sexe en use ainsi.

Certain couple d'amis, en un bourg établi,
Possédait quelque bien. L'un soupirait sans cesse
Pour la fortune. Il dit à l'autre un jour :
— Si nous quittions notre séjour?
Vous savez que nul n'est prophète
En son pays : cherchons notre aventure ailleurs.
— Cherchez, dit l'autre ami. Pour moi, je ne souhaite
Ni climats ni destins meilleurs.

Contentez-vous, suivez votre humeur inquiète :

Vous reviendrez bientôt. Je fais vœu cependant De dormir en vous attendant :

L'ambitieux, ou, si l'on veut, l'avare
S'en va par voie ct par chemin.
Il arriva le lendemain
En un lieu que devait la déesse bizarre
Fréquenter sur tout autre; et ce lieu, c'est la cour.
Là donc pour quelque temps il fixe son séjour,
Se trouvant au coucher, au lever, à ces heures
Que l'on sait être les meilleures;
Bref, se trouvant à tout et n'arrivant à rien.
Qu'est ceci? se dit-il; cherchons ailleurs du bien.
La Fortune pourtant habite ces demeures;
Je la vois, tous les jours, entrer chez celui-ci,
Chez celui-là; d'où vient qu'aussi
Je ne puis héberger cette capricieuse?

Adieu, messieurs de cour; messieurs de cour, adieu; Suivez jusques au bout une ombre qui vous flatte. La Fortune a, dit-on, des temples à Surate; Allons là. Ce fut un de dire et s'embarquer.

L'homme arrive au Mogol : on lui dit qu'au Japon La Fortune pour lors distribuait ses grâces.

Le Japon ne fut pas plus heureux à cet homme Que le Mogol l'avait été; Ce qui lui fit conclure en somme Qu'il avait à grand tort son village quitté. Il renonce aux courses ingrates, Revient en son pays, voit de loin ses pénates, Pleure de joie et dit: Heureux qui vit chez soi, De régler ses désirs faisant tout son emploi!

Il ne sait que par ouï-dire

Ce que c'est que la cour, la mer et son empire. Fortune, qui nous fais passer devant les yeux Des dignités, des biens que jusqu'au bout du monde On suit, sans que l'effet, aux promesses réponde, Désormais je ne bouge, et ferai cent fois mieux.

En raisonnant de cette sorte Et contre la Fortune ayant pris ce conseil, Il la trouve assise à la porte De son ami plongé dans un profond sommeil.

(Liv. VII, f. xII.)

Il y a dans cette fable et dans le récit des aventures du coureur de richesse un arrière-souvenir des Deux Pigeons. Ne courons pas au loin pour chercher le bonheur ou la fortune : le bonheur est près de nous ; il ne s'agit que de savoir le goûter. La fortune aussi est souvent près de nous, et nous nous en éloignons quand nous courons la chercher. La meilleure et la plus sûre fortune est celle que nous nous faisons sur place, dans la condition que le sort nous a donnée, celle qui se compose surtout de la modération de nos désirs. Désirer un peu moins qu'on n'a, c'est là notre plus vraie fortune, et c'est celle-là qui est assise à notre porte. Mais tout le monde ne sait pas la voir, de même que tout le monde ne sait pas goûter le paisible bouheur du fover domestique. Le cœur de l'homme est ardent ct impétueux; il s'élance sans cesse au dehors; il aspire à tout :

Cet homme, disent-ils, était planteur de choux, Et le voilà devenu pape! Ne le valons-nous pas?.....

Ah! voilà le cri de l'ambition et de la vanité humaine! Cet homme n'était rien, et le voilà ministre! ne le valons-nous pas? — Et celui-ci: Il est arrivé à Paris en sabots, et le voilà quatre ou cinq fois millionnaire! Ne le valons-nous pas? — Et ce grand poëte que j'ai connu commis dans un bureau! et ce maréchal de France que "ai connu caporal! Ne les valons-nous pas? Je réponds bien vite avec la Fontaine:

... Vous valez cent fois micux. Mais que vous sert votre mérite? La Fortune a-t-elle des yeux?

Ne sait-on pas, dit aussi Boileau,

Que le sort, en ce siècle de ser, D'un pédant, quand il veut, sait saire un duc et pair?

Ne nous plaignons donc pas de la Fortune, puisqu'elle est aveugle; et j'avoue, quand j'y pense, que c'est un grand bonheur pour les hommes que la Fortune soit aveugle. Il n'y a rien de si consolant pour la vanité et pour le mérite; il n'y a rien même de si commode et de si avantageux pour le commerce du monde. Où en serions-nous s'il nous fallait croire que la Fortune fait une distribution équitable de ses faveurs et que qui-

conque est élevé mérite de l'être? Et où en serionsnous aussi, d'un autre côté, si nous étions forcés de penser que ceux que le sort a précipités du haut en bas sont dignes de leur chute, et que quiconque est malheureux mérite de l'être? Plus de pitié pour l'infortune, plus de fidélité au malheur, plus de mépris pour la fausse grandeur, plus de dédain pour la sotte opulence. Nous serions tenus de prendre les gens au pied de ce qu'ils paraissent et non pas au pied de ce qu'ils sont : cela serait très-gènant. Quand nous-mêmes nous nous trouverions petits et obscurs, nous serions obligés d'être modestes : c'est là ce qui serait le plus gênant. Le bandeau qui est sur les yeux de la Fortune remet l'ordre partout : nous n'avons plus à nous étonner ou à nous affliger des injustices que nous voyons ou que nous souffrons; nous ne sommes plus contraints à prendre les honneurs pour l'honneur, et les dignités pour la dignité; nous faisons les révérences d'étiquette, et nous gardons notre respect pour qui le mérite. Nous nous donnons le plaisir un peu amer, mais qui n'en vaut pas moins, de mépriser plus grand ou plus fort que nous; nous nous faisons une hiérarchie dans la conscience, que nous opposons à la hiérarchie de la ville et de la cour. Voilà comment la justice se rétablit dans ce monde, en cassant les arrêts du sort. La vanité ne trouve pas moins son compte que la justice dans cet aveuglement de la Fortune; elle se console des échecs qu'elle éprouve en songeant que la Fortune ne sait pas voir le mérite et que le siècle a mauvais goût. Nous nous disons les uns aux autres :

TRISSOTIN.

Si la France pouvait connaître votre prix...

VADIUS.

Si le siècle rendait justice aux beaux esprits...

TRISSOTIN.

En carrosse doré vous iriez par les rues.

VADIUS.

On verrait le public vous dresser des statues.

Il y a je ne sais combien d'agréables illusions, et il y a aussi je ne sais combien de jugements réparateurs, qui tiennent au bandeau que la Fortune a sur les yeux. Quiconque le lui ôtera sera un ennemi des hommes et des dieux.

Le calme, le repos, la retraite, et j'allais presque dire l'insouciance universelle, voilà, selon la Fontaine, la meilleure manière de déjouer les caprices de la Fortune. C'est même la leçon de sa dernière fable et comme la conclusion de son livre:

Trois saints, également jaloux de leur salut,

prirent chacun pour arriver au ciel une voie différente : l'un se mit à concilier les procès des hommes; l'autre se fit infirmier dans les hôpitaux et soigna les malades; le troisième résolut de vivre dans la solitude. Le conciliateur s'aperçut bientôt que tout le monde le maudissait : ce fut là la récompense de son zèle. Le saint qui soignait les malades n'eut pas meilleur sort :

Les malades d'alors, étant tels que les nôtres, Donnaient de l'exercice au pauvre hospitalier, Chagrins, impatients et se plaignant sans cesse : « Il a pour tels et tels un soin particulier; Ce sont ses amis : il nous laisse, »

Découragés du métier qu'ils ont pris, le conciliateur et l'hospitalier vont trouver le troisième saint, qui vivait dans les bois. Celui-ci leur apprend que le premier des biens est de se connaître soi-même:

Pour mieux vous contempler, demeurez au désert.

(Liv. XII, f. dre.)

La retraite est donc le plus sûr moyen d'échapper aux coups du sort et aux traits de la malice humaine. Mais la Fontaine sait bien que ce conseil d'aller vivre au désert n'est guère praticable. Où donc est le désert qu'il recommande? Est-ce la Thébaïde des premiers chrétiens? C'est bien austère pour la Fontaine. — Sa retraite n'est-elle qu'une maison de campagne? Il faut l'avoir, il faut la garder, il faut l'entretenir : que de soins! — Vivons à la campagne chez nos amis. — Il faut avoir des amis qui aient des maisons de campagne et qui puissent nous y recevoir. Puis, dans le monde, qui donc peut se passer d'avoir un état, un métier, fût-ce

même celui de poëte? La vie au désert pour s'étudier et se connaître soi-même est une chimère. La Fontaine le sent, et, comme son imagination l'égare volontiers, mais ne l'empêche jamais de retrouver sa route, il reprend et corrige doucement sa pensée dans l'épilogue de la fable :

Ge n'est pas qu'un emploi ne doive être souffert.
Puisqu'on plaide et qu'on meurt, et qu'on devient malade,
ll faut des médecins, il faut des avocats.
Ges secours, grâce à Dieu, ne nous manqueront pas:
Les honneurs et le gain, tout me le persuade.

Voilà l'activité humaine retrouvée et admise; voilà l'éloge de la vie contemplative tempéré par le souvenir de la vie active et par l'aveu qu'il est bon en ce monde d'avoir un état. Que deviendra donc ce goût de la retraite tant prôné et tant glorifié? Il faut tâcher de l'avoir, dût-on ne pas pouvoir toujours le satisfaire; il faut même faire en sorte d'avoir du temps à donner à la retraite : c'est là qu'on se retrouve soi-même; c'est là surtout qu'il est bon que

Les magistrats, les princes, les ministres

aillent de temps en temps réftéchir loin du bruit et loin des flatteurs. La Fontaine est, on le voit, un solitaire accommodant, qui n'impose pas la solitude à tout le monde et qui consent, puisqu'on plaide et qu'on meurt, à ce qu'il y ait des avocats et des médecins. La Fontaine, en effet, est l'homme le plus raisonnable du monde, et à cause de cela le moins conséquent. Comme poëte, il aime l'excès et s'y abandonne volontiers; mais il se hâte de revenir au bon sens, et même, s'il le faut, il se contredit, se sauvant de l'erreur par l'inconséquence. Se met-il à vanter la retraite, il s'y donne tout entier et pousse l'amour de la solitude jusqu'à l'apothéose du repos!

Le repos, le repos, trésor si précieux Qu'on en faisait jadis le partage des dieux!

Mais, comme il comprend que le repos n'est pas à l'usage de tout le monde, et que la vie contemplative n'est bonne ni pour la société ni pour l'individu, il revient aux métiers, aux emplois, aux professions, c'est-à-dire à la condition ordinaire des hommes et des choses ici-bas.

Ces métiers et ces travaux indispensables à la vie humaine, il faut les exercer bravement, sans paresse, sans négligence, sans impatience. Il ne faut pas y rester les bras croisés, attendant tout du sort et rien de soi-même. Voilà ce que dit le bon sens et ce que vous prêche à son tour la Fontaine; car le bonhomme recommande l'activité avec la même ardeur qu'il louait le repos, c'est-à-dire qu'étant poëte, il est tout entier à son idée du moment. Écoutez la fable du Charretier embourbé:

Le phaéton d'une voiture à foin Vit son char embourbé. Le pauvre homme était loin De tout humain secours : c'était à la campagne, Près d'un certain canton de la basse Bretagne

Appelé Quimper-Corentin.

On sait assez que le Destin

Adresse là les gens quand il veut qu'on enrage.
Dieu nous préserve du vovage!

Pour venir au chartier embourbé dans ces lieux,

Le voilà qui déteste et jure de son mieux,

Pestant, en sa fureur extrême,

Tantôt contre les trous, puis contre ses chevaux, Contre son char, contre lui-même.

Il invoque à la fin le dieu dont les travaux

Sont si célèbres dans le monde : Hercule, lui dit-il, aide-moi; si ton dos

A porté la machine ronde,

Ton bras peut me tirer d'ici.

Sa prière étant faite, il entend dans la nue Une voix qui lui parle ainsi:

Hercule veut qu'on se remue;

Puis il aide les gens. Regarde d'où provient

L'achoppement qui te retient. Ote d'autour de chaque roue

Ce malheureux mortier, cette maudite boue

Qui jusqu'à l'essieu les enduit;

Prends ton pic et me romps ce caillou qui te nuit, Comble-moi cette ornière. As-tu fait? Oui, dit l'homme.

Or bien je vais t'aider, dit la voix; prends ton fouet. Je l'ai pris... Qu'est ceci? Mon char marche à souhait!

Hercule en soit loué! Lors la voix : Tu vois comme Tes chevaux aisément se sont tirés de là!

Aide-toi, le ciel t'aidera.

(Liv. VI, f. xvm.)

La Fontaine ne se contente pas de nous conseiller l'activité; il a, sur les diverses formes de l'activité humaine, ses goûts et ses préférences, préférences, du reste, qui n'ont rien de constant. Il n'est pas plus conséquent et systématique en cela qu'en tout le reste. Tantôt il semble préconiser le travail des mains opposé à celui de l'esprit; tantôt il donne la préférence aux arts libéraux sur les arts mécaniques, et j'allais dire volontiers qu'il a toujours raison, quoique en se contredisant, parce qu'il nous donne toujours le conseil qui est le plus à propos dans la circonstance. Si la Fontaine était un publiciste ou un économiste ex professo, et qu'il eût à comparer l'utilité des arts libéraux et des arts mécaniques, je ne sais pas de quel côté il pencherait : peut-être d'aucun, si le Bonhomme consultait son goût pour le repos. Il y a là, aussi bien, une question souvent débattue et jamais résolue, parce qu'elle est mal posée. Il me semble, en effet, qu'on oppose l'idée d'une nation qui serait tout entière en rhétorique à l'idée d'une nation qui serait tout entière dans les fabriques : puis on demande quelle est de ces deux nations celle qui vaut le mieux. Je ne veux ni de l'une ni de l'autre : une nation de rhéteurs est gauche, maladroite, guindée, orgueilleuse; elle est molle et timide, elle parle et elle écrit toujours, elle n'agit pas; elle n'a qu'un cerveau qui se remue, elle n'a ni corps ni cœur. Une nation d'ouvriers et de mécaniciens ne

vaut pas mieux: elle n'entend que les conseils du corps, elle n'a que l'activité du bras; c'est, comme le peuple rhéteur, une moitié de l'homme, et je n'ai même pas besoin de dire que c'en est la moins bonne moitié. Toute moitié est mauvaise : quand l'homme se gâte et se pervertit, c'est ordinairement parce qu'il se partage, donnant une prépondérance exclusive au corps sur l'esprit, ou à l'esprit sur le corps. Les intelligences qui usent leur corps font des malades de salons, c'està-dire des gens dont la maladie devient l'état et la profession. Les corps qui étoussent leur intelligence font des brutes de cabaret. Nous allons voir que la Fontaine ne vent ni de la nation des rhéteurs ni de la nation des mécaniciens : il veut que dans une société les arts libéraux et les arts mécaniques aient chacun leur part. Il a raison; on a besoin tantôt des uns et tantôt des autres, selon les circonstances. J'ajoute que dans les arts mécaniques, comme dans les arts libéraux, il y a de la science, aucun art ne pouvant se passer de l'intelligence humaine. Aussi la Fontaine, en faisant l'éloge de la science, ne nous dit pas de quelle science il entend parler.

> Entre deux bourgeois d'une ville S'émut jadis un différend ; L'un était pauvre, mais habile; L'autre riche, mais ignorant, Celui-ci sur son concurrent

Voulait emporter l'avantage, Prétendait que tout homme sage Était tenu de l'honorer.

C'était tout homme sot; car pourquoi révérer Des biens dépourgus de mérite? La raison m'en semble petite, Mon ami, disait-il souvent

Au savant.

Vous vous croyez considérable;
Mais, dites-moi, tenez-vous table?
Que sert à vos pareils de lire incessamment?
Ils sont toujours logés à la troisième chambre,
Vêtus au mois de juin comme au mois de décembre
Ayant pour tout laquais leur ombre seulement.

La république a bien affaire
De gens qui ne dépensent rien!
Je ne sais d'homme nécessaire
Que celui dont le luxe épand beaucoup de bien.
Nous en usons, Dieu sait! Notre plaisir occupe
L'artisan, le vendeur, celui qui fait la jupe,
Et celle qui la porte, et vous, qui dédiez

A messieurs les gens de finance De méchants livres bien payés. Ces mots, remplis d'impertinence, Eurent le sort qu'ils méritaient. L'homme lettré se tut: il avait trop à dire. La guerre le vengea bien mieux qu'une sa

La guerre le vengea bien mieux qu'une sature.

Mars détruisit le lieu que nos gens habitaient .

L'un et l'autre quitta sa ville.

L'ignorant resta sans asile;

Il reçut partout des mépris : L'autre reçut partout quelque faveur nouvelle. Cela décida leur querelle.

Laissez dire les sots ; le savoir a son prix.

(Liv. VIII, f. xix.)

Le savoir! lequel, celui qui s'appelle les sciences ou celui qui s'appelleles lettres? La Fontaine ne se prononce pas tout à fait. Je crois bien que son savant qui faisait des livres était un lettré, qui sait? peut-être un poëte. Alors le lettré eut du bonheur, quittant sa ville natale, d'en trouver une autre où les lettres étaient en crédit : cela montre qu'il était en pays civilisé. Peut-être était-il professeur? il se fit maître d'école. Peut-être était-il médecin? il soigna les malades.

Laissez dire les sots : le savoir a son prix.

Mais si, au lieu d'arriver dans une terre civilisée, le savant, le lettré, le mécanicien même arrive dans un pays sauvage ou grossier, que fera-t-il de sa science? La Fontaine alors n'hésite pas à préférer le travail des mains à celui de l'esprit. Avec le travail des mains, l'homme est sûr de ne jamais mourir de faim. Or, il y a des jours où l'homme se trouve réduit à cette suprême nécessité, et ces jours-là peuvent se rencontrer pour tous les hommes. Écoutez la fable intitulée le Marchand, le Gentilhomme, le Pâtre et le Fils d'un roi, et, en l'écoutant, songez à l'histoire de l'Europe depuis soixante et dix ans : la fable cessera de vous paraître fabuleuse.

Quatre chercheurs de nouveaux mondes, Presque nus, échappés à la fureur des ondes, Un trafiquant, un noble, un pâtre, un fils de roi Réduits au sort de Bélisaire, Demandaient aux passants de quoi Pouvoir soulager leur misère.

De raconter quel sort les avait assemblés,

Quoique sous divers points tous quatre ils fussent nés,

C'est un récit de lorigue haleine.

lls s'assirent enfin au bord d'une fontaine :

Là le conseil se tint entre les pauvres gens.

Le prince s'étendit sur le malheur des grands.

Le pâtre fut d'avis qu'éloignant la pensée

De leur aventure passée,

Chacun fit de son mieux et s'appliquât au soin

De pourvoir au commun besoin.

La plainte, ajouta-il, guérit-elle son homme? Travaillons: c'est de quoi nous mener jusqu'à Rome.

Un patre ainsi parler! Ainsi parler? Croit-on

Que le ciel n'ait donné qu'aux têtes couronnées

De l'esprit et de la raison;

Et que de tout berger, comme de tout mouton,

Les connaissances soient bornées?

L'avis de celui-ci fut d'abord trouvé bon

Par les trois échoués aux bords de l'Amérique.

L'un (c'était le marchand) savait l'arithmétique :

A tant par mois, dit-il, j'en donnerai leçon.

J'enseignerai la politique,

Reprit le fils du roi. Le noble poursuivit :

Moi, je sais le blason : j'en veux tenir école :

Comme si, devers l'Inde, on eût eu dans l'esprit

La sotte vanité de ce jargon frívole!

Le pâtre dit : Amis, vous parlez bien; mais quoi!

Le mois a trente jours : jusqu'à cette échéance :

Jeûnerons-nous, par votre foi?

Vous me donnez une espérance

Belle, mais éloignée; et cependant j'ai faim.

Qui pourvoira de nous au diner de demain?

Ou plutôt sur quelle assurance

Fondez-vous, dites-moi, le souper d'aujourd'hui?

Avant tout autre, c'est celui

Dont il s'agit. Votre science

Est courte là-dessus : ma main y suppléera.

A ces mots, le pâtre s'en va

Dans un bois : il y fit des fagots dont la vente,

Pendant cette journée et pendant la suivante,

Empêcha qu'un long jeûne à la fin ne fit tant

Qu'ils allassent là-bas exercer leur talent.

Je conclus de cette aventure

Qu'il ne faut pas tant d'art pour conserver ses jours,

Et, grâce aux dons de la nature,

(Liv. X, f. xvi.)

## Est-il vrai que

La main soit le plus sûr et le plus prompt secours?

La main est le plus sûr et le plus prompt secours.

Cela dépend du milieu où l'homme se trouve placé. Soyez en Californie, au milieu d'une société rude et grossière, qui a plus besoin d'ouvriers que de lettrés, à quoi servira la rhétorique? il faut d'abord ne pas mourir de faim, et pour cela le travail des mains est le meilleur et le seul moyen. — Quoi! voulez-vous, dira-t-on, que, comme dans l'Émile, nous apprenious à nos enfants à être menuisiers? — Il y a longtemps que, sur ce point, j'ai pris la liberté d'être de l'avis de J.-J. Rousseau. Je le défendais dès 1857, d'abord par les raisons que donnait Rousseau; je le défendais aussi à l'aide des raisons que j'empruntais à saint Augustin dans son traité Du travail des moines, De opere

monachorum. « Vous vous fiez, dit J.-J. Rousscau, à l'ordre actuel de la société, sans songer que cet ordre est sujet à des révolutions inévitables, et qu'il nous est impossible de prévoir ou de prévenir celle qui peut regarder nos enfants. Le grand devient petit, le riche devient pauvre, le monarque devient sujet. Les coups du sort sont-ils si rares que vous puissiez compter d'en être exempts? Nous approchons de l'état de crise et du siècle des révolutions. Je tiens pour impossible que les grandes monarchies de l'Europe aient encore longtemps à durer... Qui peut vous répondre de ce que vous deviendrez alors 1? »

« Prophétie curieuse, ajoutais-je en 1848, déjà accomplie sur une génération, celle des émigrés de 1792, et qui a semblé près de s'accomplir sur une autre génération, sur la nôtre, laquelle a pu croire et peut croire encore que le seul patrimoine solide que le père de famille ait à laisser à ses enfants, c'est le métier qu'il leur aura fait apprendre<sup>3</sup>.

« Ce n'est pas seulement à cause de l'instabilité des fortunes d'ici-bas que J.-J. Rousseau prêche l'apprentissage du travail manuel; il montre aussi quels sont les avantages de cet exercice pour l'âme et pour le corps; et de ce côté il se rapproche de saint Augustin d'une manière imprévue. Ce que le grand docteur

<sup>4</sup> Émile, livre III.

<sup>2</sup> Écrit au mois d'août 1848.

chrétien trouve de bon dans le travail des mains, c'est qu'il repose la pensée. L'âme ne peut pas toujours penser ou prier : il faut donc passer d'un exercice à l'autre et se délasser de l'activité de l'esprit par l'activité du corps. « Le grand secret de l'éducation, dit « aussi J.-J. Rousseau, est de faire que les exercices du « corps et ceux de l'esprit servent de délassement les uns « aux autres. » De cette manière, l'équilibre s'entretient : vous n'avez pas des intelligences d'élite et des mains inhabiles et gauches. Il semble, en effet, que le monde soit partagé en deux classes différentes, celle des hommes qui sont toujours forcés de mettre les bras des autres au bout des leurs, et ceux qui sont forcés de mettre l'esprit des autres au bout du leur. Impuissance du cerveau ou impuissance du bras, mêmes défauts, quoique fort différents, mais qu'il faut corriger, comme veulent saint Augustin et J.-J. Rousseau, en mêlant les uns aux autres les exercices de l'esprit et du corps, le travail de l'intelligence et le travail des mains 1. »

La Fontaine, en louant le secours que le travail des mains donne à la vie humaine, ne s'appuyait pas sur des raisons aussi élevées que saint Augustin et J.-J. Rousseau; il n'en traitait pas moins un des plus grands problèmes de l'éducation des individus et de l'organisation des sociétés.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Voir mes *Études* sur J.-J. Rousscau, publices de 1848 à 1854 dans la Revue des Deux Mondes.

## SEIZIÈME LECON

DE LA CENSURE DE LA SOCIÉTÉ ET DE L'INDIVIDU DANS LES FABLES DE LA FONTAINE

a Quel révolutionnaire que votre la Fontaine! » me disait un de mes auditeurs après avoir entendu la fable du Marchand, du Gentilhomme, du Pâtre et du Fils d'un roi. Il avait raison. Oui, au premier coup d'œil, la Fontaine est un grand révolutionnaire, et de la pire espèce, parce qu'il a l'air de ne pas y toucher. Les révolutionnaires qui ont un système décèlent bien vite leurs intentions; ceux qui vont à eux savent où ils vont. Mais un révolutionnaire comme la Fontaine, qui, d'un air bonhomme, met çà et là un point d'interrogation; qui nous découvre, sans avoir l'air d'y penser, les fondements de la société, et qui, en les

découvrant, les ébranle tout doucement, comment s'en défier? Un roi, une noblesse, une bourgeoisie, le peuple, n'est-ce pas là une société tout entière avec ses différents étages et ses différentes classes? C'était bien là surtout, en y ajoutant le clergé, la société du dix-septième siècle. Voyez comme, dans sa fable, la Fontaine démolit cette société de fond en comble. Le prince, n'ayant plus son trône, sa couronne et sa cour, n'est plus bon à rien; il regrette le passé:

Le prince s'étendit sur le malheur des grands.

A quoi servent ces regrets? Il enseignera, dit-il, la politique. A qui? Personne dans le pays ne songe qu'à ne pas mourir de faim. L'art de régner et d'administrer n'est plus ici de mise. Dans les pays très-civilisés, qui ont besoin, par conséquent, d'ètre très-gouvernés, et qui ne peuvent vivre qu'à cette condition, les princes sont nécessaires. Il faut, à ces pays-là, qui, outre le besoin d'être gouvernés, ont souvent la manie du changement, il faut des gouvernements de rechange. Il ne saurait y avoir trop de princes disponibles, afin de suffire à toutes les vicissitudes politiques. Mais, dans un pays grossier ou sauvage, où l'homme n'a d'autres besoins que ceux de l'estomac, l'art de régner n'est rien: l'art de vivre est tout.

Si le prince devient inutile, à quoi peut servir le gentilhomme avec son blason? Et, plus hardi encore contre la noblesse que contre la royauté, le poëte se moque du gentilhomme qui veut enseigner le blason,

Comme si, devers l'Inde, on eût eu dans l'esprit La sotte vanité de ce jargon frívole!

L'abolition de la noblesse et la nuit du 4 août 1789 sont déjà tout entières dans les vers du fabuliste. La bourgeoisie et le commerce trouvent-ils au moins grâce ·devant cet impitovable niveleur? Non. Dans cette société élémentaire, imaginée par la Fontaine en dérision de la société civilisée, le marchand avec son arithmétique est aussi inutile que le prince avec l'art de régner et le noble avec son blason. Que reste-t-il donc debout dans cette société démolie? Le pâtre ou le peuple : c'est lui qui seul est utile et qui seul fait ce qu'il faut faire. Tout le monde déraisonne ou parle hors de propos; le pâtre seul a raison, et, pour que nous n'ignorions pas la préférence déclarée qu'il donne au pâtre sur tous les autres personnages, le poëte, après avoir fait parler son héros avec un bon sens admirable, s'écrie dans une intention toute démocratique:

Un pâtre ainsi parler! ainsi parler? Croit-on Que le ciel n'ait donné qu'aux têtes couronnées De l'esprit et de la raison, Et que de tout berger, comme de tout mouton, Les connaissances soient bornées?

Ainsi le pâtre a tous les genres de supériorité : il est le plus sensé, et il est le plus utile. Ce n'est pas la seule fois que la Fontaine oppose ainsi l'esprit d'un pâtre et d'un paysan aux arts ou aux institutions de la civilisation : Voyez le Paysan du Danube. La barbarie l'emporte sur la civilisation. C'est la théorie de J.-J. Rousseau. L'ignorance primitive est plus près de la vertu que la science des peuples civilisés : les Romains ont conquis l'univers pour l'opprimer et pour le corrompre.

Quel droit vous a rendus maîtres de l'univers?
Pourquoi venir troubler une innocente vie?
Nous cultivions en paix d'heureux champs; et nos mains Étaient propres aux arts ainsi qu'au labourage.
Qu'avez-vous appris aux Germains?

Ils ont l'adresse et le courage : S'ils avaient eu l'avidité,

Comme vous, et la violence,

Peut-être en votre place ils auraient la puissance Et sauraient l'exercer sans inhumanité!

Rien ne suffit aux gens qui nous viennent de Rome:

La terre et le travail de l'homme Font pour les assouvir des efforts superflus.

Retirez-les; on ne veut plus

Cultiver pour eux les campagnes.
Nous quittons les cités, nous fuyons aux montagnes;
Nous quittons nos chères compagnes.

Quant à nos enfants déjà nés,

Nous souhaitons de voir leurs jours bientôt bornés : Vos prèteurs au malheur nous font joindre le crime

Retirez-les: ils ne nous apprendront

Que la mollesse et que le vice;

Les Germains comme eux deviendront Gens de rapine et d'avarice<sup>4</sup>.

Tout à l'heure, c'était l'organisation sociale, celle même du dix-septième siècle, la royauté, la noblesse, la bourgeoisie, qui était censurée et condamnée par le bon sens et le courage du pâtre; maintenant, c'est la civilisation elle-même, dans un de ses plus mauvais types, il est vrai, dans l'empire romain, c'est la civilisation elle-même qui est gourmandée avec une admirable éloquence.

Un des principaux éléments de la société du dixseptième siècle, le clergé, n'avait pas sa part dans la censure que le pâtre fait des divers états. Est-ce par hasard oubli de la part du poëte? est-ce ménagement? Non : lisez la fable du Rat qui s'est retiré du monde.

Les Levantins en leur légende

Disent qu'un certain rat, las des soins d'ici-bas,
Dans un fromage de Hollande
Se retira loin du tracas.
La solitude était profonde,
S'étendant partout à la ronde.

Notre ermite nouveau subsistait là-dedans.
Il fit tant des pieds et des dents,
Qu'en peu de jours il eut au fond de l'ermitage
Le vivre et le couvert : que faut-il davantage?
Il devint gros et gras : Dieu prodigue ses hiens
A ceux qui font vœu d'être siens.

<sup>1</sup> Liv. XI, fable vii.

Un jour, au dévot personnage Des députés du peuple rat

S'en vinrent demander quelque aumône légère : Ils allaient en terre étrangère

Chercher quelque secours contre le peuple chat, Ratapolis était bloquée :

On les avait contraints de partir sans argent, Attendu l'état indigent De la république attaquée.

Ils demandaient fort peu, certains que le secours Serait prêt dans quatre ou cinq jours. Mes amis, dit le solitaire,

Les choses d'ici-bas ne me regardent plus : En quoi peut un pauvre reclus Vous assister? Que peut-il faire

Que de prier le ciel qu'il vous aide en ceci? J'espère qu'il aura de vous quelque souci.

Ayant parlé de cette sorte, Le nouveau saint ferma sa porte. Qui désigné-je, à votre avis, Par ce rat si peu secourable? Un moine? Non, mais un dervis <sup>4</sup>:

Je suppose qu'un moine est toujours charitable 2.

Ainsi la Fontaine dans ses censures n'épargne aucune classe, aucun rang, ni la royauté, ni la noblesse, ni le clergé; il ne fait pas grâce à la civilisation, quand elle est corrompue, et sur ce point il a raison. Mais il n'épargne pas plus les hommes en particulier que la société en général, et c'est par là qu'il n'est pas révo-

Moine ture,

<sup>2</sup> Liv. VII, fable me

lutionnaire. J'avais hâte d'arriver à cette conclusion et de me séparer, sur ce point, de mon auditeur. En effet, l'esprit révelutionnaire a pour caractère essentiel de croire qu'en supprimant telle ou telle institution, en renversant telle ou telle dynastie, on supprime le mal dans la société. El non! vous changez les lois et le gouvernement; mais changez-vous, du même coup, vos vices en vertus? Devenez-vous plus sages, plus scrupuleux, plus honnêtes? renoncez-vous à vos erreurs et à vos préjugés? Il v a une révolution qui n'a point encore été tentée et qui mériterait de l'être; une révolution qui serait la conversion ou l'amélioration de chacun de nous. Je suis disposé à croire qu'à mesure que les individus vaudraient mieux, la société ellemême deviendrait meilleure. Nous cherchons, depuis plus de soixante ans, à résoudre un problème fort difficile, c'est-à dire à faire un bon tout avec de mauvaises parties, à fonder la cité de Dieu sur les sept péchés capitaux. C'est là que gît l'erreur fondamentale de l'esprit révolutionnaire. Il veut créer un gouvernement parfait, et il commence par làcher la bride aux vices du cœur humain; il prend par l'enser pour arriver au paradis, et il s'étonne de rester en chemin!

La Fontaine est plus avisé. Il censure parfois la société et ses institutions; mais il censure plus vivement encore les fautes et les travers des hommes. Non qu'il soit un moraliste austère ou un misanthrope grondeur; loin de là, il censure par la comédie; il met en action les vices et les ridicules de l'homme. Quel est de nos défauts, quelle est de nos passions celle dont vous voulez trouver la satire dans la Fontaine? Vous n'avez qu'à choisir; non pas la satire irritée et violente, mais la satire à la fois plaisante et instructive. Voyez le Cheval qui veut se venger du Cerf: c'est l'amour de la vengeance. Que j'en ai rencontré, dans l'histoire de nos troubles civils, anciens et modernes, de chevaux qui ont voulu se venger du cerf et qui s'en sont vengés! Mais leur vengeance leur a coûté la liberté. Que leur avait fait le cerf? Je ne sais. Peut-être les avait-il heurtés de ses cornes. Le cerf est un animal hardi et fier; il porte haut la tête. Vous savez que déjà un jour

Un animal cornu blessa de quelques coups Le lion qui, plein de courroux,

bannit de ses États tous les animaux cornus. S'étant fait une affaire avec le lion, le cerf a bien pu s'en faire une avec le cheval, et, comme celui-ci ne pouvait pas se venger par lui-même, il s'est adressé à l'homme: grande faute. La charité nous prescrit de remettre les offenses qui nous sont faites; la politique, d'accord avec la charité, par un autre motif, nous prescrit aussi de remettre les offenses qui nous sont faites, celles surtout que nous ne pouvons pas venger nous-mêmes. La vengeance est funeste à qui l'emprunte. Je sais bien ce

que vous m'allez répondre : Le parti contraire au nôtre est insupportable, injuste, violent, déprédateur. — Si nous pouvons le vaincre, vainquons-le; mais, si nous ne pouvons pas le vaincre nous-mêmes, contentons-nous de lutter contre lui — Non! il faut l'anéantir. — Et comment? — Créer un dictateur, lui confier un pouvoir absolu, suspendre toutes les lois. — J'entends :

L'homme lui mit un frein, lui sauta sur le dos, Ne lui laissa point de repos Que le cerf ne fût pris et n'y laissât la vie.

Enfin, nous l'emportons, notre ennemi est vaincu; et maintenant remercions le dictateur à l'aide duquel nous avons remporté la victoire :

Et cela fait, le cheval remercie
L'homme son bienfaiteur, disant : Je suis à vous ;
Adieu ; je m'en retourne en mon séjour sauvage.
Non pas cela, dit l'homme ; il fait meilleur chez nous.
Je vois trop quel est votre usage.
Demeurez donc : vous serez bien traité,
Et jusqu'au ventre en la litière.
Hélas! que sert la bonne chère
Quand on n'a pas la liberté?
Le cheval s'aperçut qu'il avait fait folie ;
Mais il n'était plus temps ; déjà son écurie
Était prête et toute bâtie.
Il y mourut en traînant son lien :
Sage, s'il eût remis une légère offense.
Ouel que soit le plaisir que cause la vengeance,

C'est l'acheter trop cher que l'acheter d'un bien Sans qui les autres ne sont rien 4.

Cheval, mon ami, vous êtes un bel et brillant animal; mais vous êtes trop naïf, si vous avez cru que celui que vous preniez pour votre sauveur ne voudrait pas être votre maître. Vous avez voulu satisfaire votre haine: soit! vous n'avez plus d'ennemi; mais vous avez un maître, et le fabuliste vous dira, une autre fois, que

Notre ennemi, c'est notre maître.

D'ailleurs, Cheval, mon ami, vous étiez fait, par vos bonnes et par vos mauvaises qualités, pour le métier que vous allez faire. Vous aimez le luxe des harnachements, vous portez la selle à merveille; vous vous redressez d'un air magnifique; vous savez enfin mieux caracoler que vous cabrer: Cheval, mon ami, vous étiez né pour avoir un cavalier. De plus, vous aimez la bonne litière et la bonne nourriture. Vindicatif, vaniteux et voluptueux, trois causes pour vous de domesticité. L'homme vous eût fait tort, s'il vous eût laissé retourner en votre séjour sauvage.

De tous les vices de l'homme, de toutes les causes de nos malheurs ou de nos ridicules, la vanité est la cause la plus féconde et la plus ordinaire. Aussi la va-

<sup>4</sup> Liv. IV, fable xIII.

nité est celui de nos défauts que la Fontaine censure le plus souvent et le plus vivement. Il a une raison particulière pour attaquer fréquemment la vanité :

Se croire un personnage est fort commun en France;
On y fait l'homme d'importance
Et l'on n'est souvent qu'un bourgeois.
C'est proprement le mal françois.
La softe vanité nous est particulière.
Les Espagnols sont vains, mais d'une autre manière
Leur orgueil me semble, en un mot,
Beaucoup plus fou, mais pas si sot.

Si la vanité est notre défaut national, la Fontaine n'a rien omis pour nous en corriger. Que de satires diverses de la vanité depuis l'Ane vêtu de la peau du lion, avec ces vers à notre adresse!

Force gens font du bruit en France Par qui cet apologue est rendu familier. Un équipage cavalier Fait les trois quarts de leur vaillance<sup>4</sup>.

Que de personnages de notre connaissance s'offrent, à chaque instant, à notre vue, et la Mouche du Coche! et le Corbeau qui veut imiter l'Aigle! et le Geai paré des plumes du Paon! et le Mulet se vantant de sa généalogie! et le Chameau! et les Bâtons flottants, qui

De loin sont quelque chose et de près ne sont rien!

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Liv. V, fable xxi.

et les Deux Chèvres qui, traversant un ruisseau sur une planche étroite et ne voulant pas céder les honneurs du pas, tombent toutes les deux dans l'eau! et les Deux Anes¹ qui se félicitent l'un l'autre de la beauté de leur voix, qui trouvent que leur temps est venu de parler, à condition qu'au préalable ils feront taire l'homme!

Les humains sont plaisants de prétendre exceller Par-dessus nous! Non, non; c'est à nous de parler, A leurs orateurs de se taire.

La Fontaine est infatigable dans la guerre qu'il fait à la vanité; il ne lui laisse aucune excuse. Voici, par exemple, le pot de fer qui propose au pot de terre de faire ensemble un voyage. Le pot de terre est sage, et il refuse d'abord; mais quoi! Le pot de fer est bon prince: « Allons donc, mon cher, quel scrupule est-ce là? Croyez-vous que je ne sache pas bien que nous sommes tous égaux? Ne datons-nous pas tous de 89? Me prenez-vous pour un prince d'ancienne date? Venez avec moi. » Comment résister à de pareilles prévenances? Ajoutez-y le plaisir secret que trouve la vanité à se mettre de pair avec plus grand que soi. « Je ne suis qu'un roturier, nous disons-nous tout bas, et me voilà de pair à compagnon avec un prince. C'est lui qui m'appelle, c'est lui qui me cherche: il y aurait de l'or-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Liv. XI, fable v.

gueil à le refuser. » Pour ne pas être coupable d'orgueil, la vanité cède; et voilà la camaraderie qui commence de la plus charmante manière: le prince tutoie et se laisse tutoyer. C'est l'égalité parfaite. Seulement, comme l'un en prend plus que l'autre au fond n'en donne, il arrive un jour que tout change. Voltaire quitte Sans-Souci, où Frédéric l'avait invité, et revient en maudissant celui qu'il appelle Busiris au retour, et qu'il appelait le Salomon du Nord au départ; c'est l'histoire du voyage des deux pots:

Le pot de terre en souffre; il n'eut pas fait cent pas Que par son compagnon il fut mis en éclats, Sans qu'il eût lieu de se plaindre. Ne nous associons qu'avecque nos égaux; Ou bien il nous faudra craindre Le destin d'un de ces pots 1.

La présomption est voisine de la vanité; c'en est une des formes les plus communes. La Fontaine l'a mise en action de la manière la plus plaisante dans la fable de l'Ours et les deux Compagnons. Il n'a pas, du reste, cette fois plus que les autres, le mérite de l'invention du sujet. Voici ce que raconte Commines:

« Le roi Louis XI avait envoyé à l'empereur Frédéric III un ambassadeur pour lui proposer de s'unir contre le duc de Bourgogne, dont la puissance crois-

<sup>1</sup> Liv. V, fable II,

sante inquiétait à la fois la France et l'Allemagne. Louis XI proposait à l'Empereur « qu'ils s'assurassent « bien l'un de l'autre, de ne faire paix ni trêve l'un « sans l'autre, et que l'Empereur prît toutes les sei-« gneuries que ledit duc tenait de l'Empire, et qui par « raison en devaient être tenues, et qu'il les fit décla-« rer confisquées à lui; et que le roi prendrait celles « qui étaient tenues de la couronne de France, comme « Flandre, Artois, Bourgogne et plusieurs autres. Com-« bien que cet empereur eût été toute sa vie homme « de très-peu de vertu, il était bien entendu, et, pour « le long temps qu'il avait vécu, il avait beaucoup « d'expérience; et puis, ces partis d'entre nous et lui « avaient beaucoup duré; par quoi il était las de la « guerre, combien qu'elle ne lui coûtât rien; car tous « ses seigneurs d'Allemagne y étaient à leurs dépens, « comme il est de coutume, quand il touche le fait de « l'Empire. »

« Ledit empereur répondit aux ambassadeurs du roi : « Qu'auprès d'une ville d'Allemagne y avait un « grand ours, qui faisait beaucoup de mal. Trois com-« pagnons de ladite ville, qui hantaient les tavernes, « vinrent à un tavernier à qui ils devaient, prier qu'il « leur accordàt encore un écot et qu'avant deux jours « le payeraient du tout, car ils prendraient cet ours « qui faisait tant de mal et dont la peau valait beau-« coup d'argent, sans les présents qui leur seraient

« faits et donnés des bonnes gens. - Ledit hôte ac-« complit leur demande, et, quand ils eurent dîné, ils « allèrent au lieu où hantait cet ours, et, comme ils « approchèrent de la caverne, ils le trouvèrent plus « près d'eux qu'ils ne pensaient. Ils eurent peur et se « mirent en fuite. L'un gagna un arbre, l'autre fuit « vers la ville; le troisième, l'ours le prit et le foula « fort sous lui en lui approchant le museau fort près « de l'oreille. Le pauvre homme était couché tout plat « contre terre et faisait le mort. Or cette bête est de « telle nature, que ce qu'elle tient, soit homme ou « bête, quand elle le voit qui ne se remue pas, elle le « laisse là, croyant qu'il est mort. Et ainsi ledit ours « laissa ce pauvre homme sans lui faire guère de mal, « et se retira en sa caverne. Quand le pauvre homme « se vit délivré, il se leva et tira vers la ville. Son com-« pagnon qui était sur l'arbre, lequel avait vu ce mys-« tère, descend, court et crie après l'autre qui allait « devant, qu'il attendit; lequel se retourna et l'atten-« dit. Quand ils furent joints, celui qui avait été des-« sus l'arbre demanda à son compagnon, par ser-« ment, ce que l'ours lui avait dit en conseil, qui si « longtemps lui avait tenu le museau contre l'oreille. « A quoi son compagnon lui répondit : Il me disait « que jamais je ne marchandasse de la peau de l'ours, « jusqu'à ce que la bête fût morte. »

« Et avec cette fable l'empereur paya notre roi, sans

faire autre réponse à son homme, sinon en conseil, comme s'il voulait dire : « Venez ici, comme vous « avez promis, et tuons cet homme, si nous pouvons, « et puis partageons ses biens¹. »

La Fontaine n'a eu qu'à traduire. Il a ajouté seulement, en vrai poëte comique, tout ce qui met le mieux en relief la présomption des deux compagnons.

Deux compagnons, pressés d'argent,
A leur voisin fourreur vendirent
La peau d'un ours encor vivant,
Mais qu'ils tueraient bientòt, du moins à ce qu'ils dirent.
C'était le roi des ours, au compte de ces gens.
Le marchand à sa peau devait faire fortune;
Elle garantirait des froids les plus cuisants;
On en pourrait fourrer plutòt deux robes qu'une.
Dindenaut 2 prisait moins ses moutons qu'eux leur ours:
Leur, à leur compte, et non à celui de la bète 5.

Les deux compagnons ne doutaient pas qu'ils ne tuassent l'ours et qu'ils n'eussent sa peau. Et qui donc doute de la réussite de ses projets et de ses spéculations? La laitière doute-t-elle de la vente de son lait, et de l'achat du cochon, de la vache et du veau?

Perrette, sur sa tête ayant un pot au lait Bien posé sur un coussinet, Prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et court vêtue, elle allait à grands pas,

Mémoires de Commines, liv. IV, ch. III.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Marchand de moutons dans le Pantagruel de Rabelais,

<sup>3</sup> Liv. V, fable xx.

Ayant mis ce jour-là, pour être plus agile,
Cotillon simple et souliers plats.
Notre laitière ainsi troussée
Comptait déjà dans sa pensée
Tout le prix de son lait; en employait l'argent;
Achetait un cent d'œufs, faisait triple couvée:
La chose allait à bien par son soin diligent.

Il m'est, disait-elle, facile
D'élever des poulets autour de ma maison;
Le renard sera bien habile
S'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon.
Le porc à s'engraisser coûtera peu de son;
Il était, quand je l'eus, de grosseur raisonnable:
J'aurai, le revendant, de l'argent bel et bon.
Et qui m'empêchera de mettre en notre étable,
Vu le prix dont il est, une vache et son veau,
Que je verrai sauter au milieu du troupeau?
Perrette là-dessus saute aussi, transportée:
Le lait tombe; adieu veau, vache, cochon, couvée.

La dame de ces biens, quittant d'un œil marri
Sa fortune ainsi répandue,
Va s'excuser à son mari,
En grand danger d'être battue.
Le récit en farce en fut fait;
On l'appella le Pot au lait.
Quel esprit ne bat la campagne?
Qui ne fait châteaux en Espagne?
Pichrocole 4, Pyrrhus, la laitière, enfin tous,

Autant les sages que les fous. Chacun songe en veillant; il n'est rien de plus doux : Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes;

Tout le bien du monde est à nous, Tous les honneurs, toutes les femmes.

<sup>1</sup> Personnage de Gargantua, dans Rabelais.

Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi; Je m'écarte, je vais détrôner le sophi<sup>4</sup>; On m'élit roi, mon peuple m'aime; Les diadèmes vont sur ma tête pleuvant: Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même; Je suis Gros-Jean comme devant<sup>2</sup>.

Quels vers charmants, parce qu'ils sont vrais! Oui, nous faisons tous nos châteaux en Espagne; mais personne ne les fait mieux que la Fontaine. Que ne rêve-t-il pas? qu'on l'élit roi et que son peuple l'aime. Je me persuade qu'à force de rêver, le poëte en avait fait un art à son usage, choisissant à dessein les chimères les plus impossibles, non pas l'élection, mais l'amour du peuple; et sachant bien aussi que les chimères les plus impossibles sont celles qui plaisent le plus. Ce qui rend charmants les rèves de la Fontaine, c'est qu'il n'v croit pas, même pendant qu'il les fait, et qu'il est tonjours prêt à s'éveiller pour être Gros-Jean comme devant. Les bons rêveurs sont ceux qui ont toutes les i lusions à la fois, qui, lorsqu'ils se mettent à songer, éveillés ou endormis, ne sont pas seulement riches, mais qui sont aimables et aimés, qui ont tous les plaisirs et tous les honneurs, à qui cette abondance de biens inspire un petit doute sur leur réalité, doute charmant qui ne détruit pas la félicité des rêveurs, mais

<sup>1</sup> Le roi de Perse,

<sup>2</sup> Liv. VII, fable x. 4

qui fait que personne ne la leur envie sérieusement. Laissons-les rêver, disons-nous tout bas, et ne troublons pas une joie qui ne coûte et ne prend rien à personne. Le spéculateur rêve aussi, assurément, mais d'une autre manière. Il calcule, il suppute, il fait de la statistique. Surtout le spéculateur ne rève pas pour lui tout seul : il veut faire rêver les autres. Ses songes sont des prospectus. Les chiffres qu'il amoncelle ne sont pas seulement destinés à charmer son imagination; il v a des actionnaires à amorcer et à attirer. Ce sont ceux-là dont l'imagination est aussi prompte aux illusions que celle de la Fontaine, mais dont les rèves n'admettent pas le doute. Ce sont ceux-là aussi qui sont destinés à s'éveiller Gros-Jean comme devant. Je me trompe : le Gros-Jean de la Fontaine, quand il s'éveille, n'a rien perdu; le Gros-Jean actionnaire s'éveille ruiné.

Un des auteurs de la fin du dernier siècle, Colin d'Harleville, qui avait quelque chose de la bonhomie malicieuse de la Fontaine, a fait une comédie intitulée: les Châteaux en Espagne, où le don de rêver tout éveillé est parfois mis en scène d'une manière heureuse. Les Châteaux en Espagne ne sont point une comédie; il n'y a, à vraiment parler, ni caractère ni intrigue. Faire des châteaux en Espagne n'est point un caractère; c'est seulement une tournure d'esprit, une disposition d'imagination. Mais toutes les fois que, dans

sa pièce, Colin d'Harleville met en action cette tournure d'esprit, il plaît et il amuse. N'est-ce pas par exemple une scène charmante que celle où le valet du faiseur de châteaux en Espagne commence par se moquer des illusions de son maître, et finit par faire aussises châteaux en Espagne, à propos d'un billet de loterie qu'il a dans sa poche:

Si je gagnais pourtant le gros lot!... quel bonheur! J'achèterais d'abord une ample seigneurie... Non, plutôt une bonne et grasse métairie; Ah! oui, dans ce canton : j'aime ce pays-ci : Et Justine, d'ailleurs, me plaît beaucoup aussi. J'aurai donc, à mon tour, des gens à mon service! Dans le commandement je serai peu novice; Mais je ne serai point dur, insolent, ni fier, Et me rappellerai ce que j'étais hier. Ma foi, j'aime déjà ma ferme à la folie. Moi, gros fermier!... j'aurai ma basse-cour remplie De poules, de poussins que je verrai courir ; De mes mains, chaque jour, je prétends les nourrir. C'est un coup d'œil charmant, et puis cela rapporte. Quel plaisir, quand le soir, assis devant ma porte. J'entendrai le retour de mes moutons bêlants, Que je verrai de loin revenir à pas lents, Mes chevaux vigoureux et mes belles génisses! Ils sont nos serviteurs, elles sont nos nourrices. Et mon petit Victor, sur son âne monté, Fermant la marche avec un air de dignité!

Je serai riche, riche, et je ferai l'aumône. Tout bas, sur mon passage, on se dira: « Voilà Ce bon monsieur Victor! » Cela me tuochera. Je puis bien m'amuser; mais ce n'est pas sans cause; Mon projet est, au moins, fondé sur quelque chose, Sur un billet. Je veux revoir ce cher... Eh! mais... Où donc est-il? Tantôt encore je l'avais. Depuis quand ce billet est-il donc invisible? Ah! l'aurais-je perdu? Serait-il bien possible? Mon malheur est certain: me voilà confondu. Que vais-je devenir? Hélas! j'ai tout perdu.

Si Perrette n'avait pas renversé son lait, si le valet de M. d'Orlange n'avait pas perdu son billet de loterie, s'ils avaient l'un et l'autre vu leurs souhaits exaucés, auraient-ils dès ce moment été heureux? Ils le croient; mais on peut voir ses souhaits accomplis et n'en être pas plus heureux pour cela: Voyez le Savetier et le Financier.

Un savetier chantait du matin jusqu'au soir:

C'était merveille de le voir,

Merveille de l'ouïr; il faisait des passages ²;

Plus content qu'aucun des sept sages.

Son voisin, au contraire, étant tout cousu d'or,

Chantait peu, dormait moins encor.:

C'était un homme de finance.

Si sur le point du jour parfois il sommeillait,

Le savetier alors en chantant l'éveillait;

Et le financier se plaignait

Que les soins de la Providence

N'eussent pas au marché fait vendre le dormir,

Les Châteaux en Espagne, acte III, sc. viii.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Roulades.

Comme le manger et le boire.

En son hôtel il fait venir

Le chanteur, et lui dit: « Or çà, sire Grégoire, Que gagnez-vous par an? — Par an? Ma foi, monsieur,

Dit avec un ton de rieur

Le gaillard savetier, ce n'est point ma manière De compter de la sorte, et je n'entasse guère

In jour our Poutre : il suffit au'à la fin

Un jour sur l'autre : il suffit qu'à la fin

J'attrape le bout de l'année;

Chaque jour amène son pain. —

Eh bien, que gagnez-vous, dites-moi, par journée? —

Tantôt plus, tantôt moins: le mal est que toujours

(Et sans cela nos gains seraient assez honnêtes), Le mal est que dans l'an s'entremêlent des jours

Ou'il faut chômer; on nous ruine en fètes.

L'une fait tort à l'autre; et monsieur le curé

De quelque nouveau saint charge toujours son prone. »

Le financier, riant de sa naïveté,

Lui dit : « Je vous veux mettre aujourd'hui sur le trône.

Prenez ces cent écus; gardez-les avec soin

Pour vous en servir au besoin. »

Le savetier crut voir tout l'argent que la terre

Avait depuis plus de cent ans

Produit pour l'usage des gens.

Il retourne chez lui : dans sa cave il enserre

L'argent, et sa joie à la fois.

Plus de chant : il perdit la voix

Du moment qu'il gagna ce qui cause nos peines.

Le sommeil quitta son logis:

Il eut pour bôtes les soucis,

Les soupçons, les alarmes vaines.

Tout le jour il avait l'œil au guet; et la nuit,

Si quelque chat faisait du bruit,

Le chat prenait l'argent. A la fin le pauvre homme S'en courut chez celui qu'il ne réveillait plus: « Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon somme, Et reprenez vos cent écus <sup>1</sup>. »

Le savetier n'avait ni demandé ni même souhaité l'argent que lui donne le financier; il a plus qu'il ne désirait, et dès ce moment il perd toute sa joie. N'allons donc pas trop haut dans nos désirs; contentons-nous de la fortune médiocre que le sort nous a faite, et rêvons le reste. Croyons-en la Fontaine : la plus commode et la plus sûre manière de posséder les grands biens de la terre, est de les rêver.

Il n'est pas un des travers des hommes que la Fontaine ne mette en scène sous la figure des animaux; mais les travers qu'il aime surtout à railler, ce sont ceux des femmes; et il ne se donne même pas la peine, sur ce point, de prendre les animaux pour acteurs. Il censure, sous leur propre nom, les défauts des femmes, et on peut trouver dans ses fables je ne sais combien de portraits féminins, tous faits dans un esprit de raillerie, auxquels le peintre cependant a toujours donné quelque chose d'aimable et de gracieux, soit par penchant naturel, soit pour se faire pardonner ses moqueries. Voulez-vous une image vive et piquante de la fragilité des sentiments féminins, lisez la Jeune Veuve.

La perte d'un époux ne va point sans soupirs. On fait beaucoup de bruit, et puis on se console.

<sup>4</sup> Liv. ViII. fable 2.

Sur les ailes du Temps la tristesse s'envole;

Le Temps ramène les plaisirs.

Entre la veuve d'une année

Et la veuve d'une journée

La différence est grande : on ne croirait jamais

Que ce fùt la même personne.

L'une fait fuir les gens, et l'autre a mille attraits. Aux soupirs vrais ou faux celle-là s'abandonne; C'est toujours même note et pareil entretien,

On dit qu'on est inconsolable;

On le dit; mais il n'en est rien,

Comme on verra par cette fable

Ou plutôt par la vérité.

L'époux d'une jeune beauté

Partait pour l'autre monde. A ses côtés sa femme Lui criait : « Attends-moi, je te suis ; et mon àme, Aussi bien que la tienne, est prête à s'envoler. »

Le mari fait seul le voyage.

La belle avait un père, homme prudent et sage;

Il laissa le torrent couler.

A la fin, pour la consoler:

« Ma fille, lui dit-il, c'est trop verser de larmes; Qu'a besoin le défunt que vous noyiez vos charmes? Puisqu'il est des vivants, ne songez plus aux morts,

Je ne dis pas que tout à l'heure

Une condition meilleure

Change en des noces ces transports;

Mais, après certain temps, souffrez qu'on vous propose Un époux beau, bien fait, jeune et tout autre chose

Que le défunt. - Ah! dit-elle aussitôt,

Un cloître est l'époux qu'il me faut. » Le père lui laissa digérer sa disgrâce.

Un mois de la sorte se passe;

L'autre mois on l'emploie à changer tous les jours Quelque chose à l'habit, au linge, à la coiffure; Le deuil enfin sert de parure
En attendant d'autres atours.
Toute la bande des amours
Revient au colombier; les jeux, les ris, la danse
Ont aussi leur, tour à la fin;
On se plonge soir et matin
Dans la fontaine de Jouvence.
Le père ne craint plus ce défunt tant chéri;
Mais, comme il ne parlaît de rien à notre belle:
« Où donc est le jeune mari
Que vous m'aviez promis? dit-elle 4. »

La jeune veuve est pressée de faire un choix, et la Fontaine l'approuve : à quoi bon retarder? « Si vous devez manger un jour, dit Arlequin à une veuve désolée, je vous conseille de le faire tout de suite. » Si vous devez vous remarier un jour, semble dire aussi la Fontaine, faites-le plus tôt que plus tard. Voyez ce qu'il en a coûté à une belle et jeune fille d'avoir trop attendu :

Certaine fille, un peu trop fière,
Prétendait trouver un mari

Jeune, bien fait et beau, d'agréable manière,
Point froid et point jaloux : notez ces deux points-ci.
Cette fille voulait aussi
Qu'il eût du bien, de la naissance,
De l'esprit, enfin tout. Mais qui peut tout avoir?
Le Destin se montra jaloux de la pourvoir :
Il vint des partis d'importance.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Liv. VI, fable 21.

La belle les trouva trop chétifs de moitié : « Quoi moi! quoi ces gens-là! l'on radote, je pense; A moi les proposer! Hélas! ils font pitié :

Voyez un peu la belle espèce! » L'un n'avait en l'esprit nulle délicatesse; L'autre avait le nez fait de cette façon-là;

C'était ceci, c'était cela; C'était tout, car les précieuses Font dessus tout les dédaigneuses. Après les bons partis, les médiocres gens

Vinrent se mettre sur les rangs. Elle de se moquer: « Ah! vraiment je suis bonne De leur ouvrir la porte! Ils pensent que je suis

Fort en peine de ma personne:
Grâce à Dieu, je passe les nuits
Sans chagrin, quoique en solitude.
La belle se sut gré de tous ces sentiments.
L'âge la fit déchoir: adieu tous les amants.
Un an se passe, et deux, avec inquiétude;
Le chagrin vient ensuite; elle sent chaque jour
Déloger quelques ris, quelques jeux, puis l'amour;

Puis ses traits choquer et déplaire, Puis cent sortes de fards. Ses soins ne purent faire Qu'elle échappât au Temps, cet insigne larron.

Les ruines d'une maison

Se peuvent réparer : que n'est cet avantage
Pour les ruines du visage!
Sa préciosité changea lors de langage
Son miroir lui disait : Prenez vite un mari.
Je ne sais quel désir le lui disait aussi :
Le désir peut loger chez une précieuse.
Celle-ci fit un choix qu'on n'aurait jamais cru;
Se trouvant, à la fin, tout aise et tout heureuse
De rencontrer un malotru <sup>1</sup>.

<sup>4</sup> Liv. VII, fable 5.

Eh! dira-t-on, si les filles sont sages de ne pas trop attendre pour se marier, pourquoi les hommes souvent attendent-ils tant? Ou pourquoi, quand ils se sont pressés de se marier, comme avait fait la Fontaine, ont-ils l'air de s'en repentir pendant toute leur vie, comme la Fontaine encore? Est-ce par hasard qu'il y a moins de chances pour les hommes que pour les femmes d'être bien mariés? Je ne sais; mais la Fontaine ne néglige aucune occasion d'attaquer le mariage. La femme, fille ou veuve, a bien des travers; après tout, cependant, la Fontaine leur est volontiers indulgent. Mais pour la femme mariée, il est impitovable. Le mariage a l'air d'aggraver à l'instant pour lui tous les défauts de la femme. Aussi ne lui parlez pas de se marier : d'abord, il est marié, et sur ce point il sait à quoi s'en tenir. Mais, s'il ne l'était pas, tenez, voici son programme: trouvez une femme qui le remplisse!

Que le bon soit toujours cainarade du beau,

Dès demain je chercherai femme;

Mais comme le divorce entre eux n'est pas nouveau,

Et que peu de beaux corps, hôtes d'une belle âme,

Assemblent l'un et l'autre point,

Ne trouvez pas mauvais que je ne cherche point.

J'ai vu beaucoup d'hymens; aucuns d'eux ne me tentent.

Cependant des humains presque les quatre parts

S'exposent hardiment au plus grand des hasards;

Les quatre parts aussi des humains se repentent.

J'en vais alléguer un qui, s'étant repenti,

Ne put trouver d'autre parti

Que de renvoyer son épouse Querelleuse, avare et jalouse.

Rien ne la contentait, rien n'était comme il faut : On se levait trop tard, on se couchait trop tôt; Puis du blanc, puis du noir, puis encore autre chose. Les valets enrageaient, l'époux était à bout :

Monsieur ne songe à rien, monsieur dépense tout, Monsieur court, monsieur se repose.

Elle en dit tant que monsieur, à la fin, Lassé d'entendre un tel lutin,

Vous la renvoie à la campagne Chez ses parents. La voilà donc compagne De certaines Philis qui gardent les dindons,

Avec les gardeurs de cochons.

Au bout de quelque temps qu'on la crut adoucie, Le mari la reprend. « Eh bien, qu'avez-vous fait?

Comment passiez-vous votre vie?

L'innocence des champs est-elle votre fait? — Assez, dit-elle; mais ma peine

Était de voir les gens plus paresseux qu'ici; Ils n'ont des troupeaux nul souci.

Je leur savais bien dire, et m'attirais la haine

De tous ces gens si peu soigneux. —
Eh! madame, reprit son époux tout à l'heure!,
Si votre esprit est si hargneux
Que le monde qui ne demeure

Qu'un moment avec vous, et ne revient qu'au soir, Est déjà lassé de vous voir,

Que feront des valets qui, toute la journée, Vous verront contre eux déchaînée? Et que pourra faire un époux

Que vous voulez qui soit jour et nuit avec vous?

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sur-le-champ.

Retournez au village : adieu. Si de ma vie Je vous rappelle et qu'il m'en prenne envie, Puissé-je chez les morts avoir, pour mes péchés, Deux femmes comme vous sans cesse à mes côtés !!

Je pourrais encore citer d'autres fables qui ne traitent guère mieux les femmes; je pourrais même citer le conte de Belphégor, ce diable qui, ayant dix ans à rester sur terre et à y mener joyeuse vie, épousa, dès la première année, une fille honnête et belle, mais fière et impérieuse, qui le désespéra, si bien que, s'étant échappé trois fois, mais étant sur le point de retomber sous le joug de sa femme, il aima mieux retourner en enfer avant les dix ans écoulés, que de vivre plus longtemps en mariage.

D'où vient donc qu'ayant ainsi censuré et raillé les femmes, la Fontaine cependant ne leur déplaît pas? D'où vient qu'il a trouvé des protectrices et des amies parmi les plus grandes dames du temps et parmi les plus aimables? D'où vient la faveur que lui témoignait madame la duchesse de Bouillon, l'amitié de madame de la Sablière, l'attachement de madame d'Hervart? il y a un autre grand poëte du dix-septième siècle, Boileau, qui a fait aussi la satire des femmes. A-t-il trouvé grâce devant elles, comme la Fontaine? Non. Les femmes ont senti que le fabuliste les aimait, et

Liv. VII, fable 2.

et voilà pourquoi elles lui ont beaucoup pardonné. Pour Boileau, elles étaient peu de chose dans le monde; pour la Fontaine, elles étaient tout. Il n'exceptait de cette prédilection que sa femme, et cette exception même semblait l'acquérir à toutes les autres femmes. Comment se fâcher contre le poète qui a dit:

Je ne suis pas de ceux qui disent : ce n'est rien, C'est une femme qui se noie. Je dis que c'est beaucoup, et ce sexe vaut bien Que nous le regrettions, puisqu'il fait notre joie 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. III, fable 16.

## DIX-SEPTIÈME LEÇON

LA MORALE DES FABLES DE LA FONTAINE JUGÉE PAR ROUSSEAU

Rousseau a beaucoup critique les fables de la Fontaine, et surtout l'habitude de les faire apprendre aux enfants. Je serais volontiers de son avis sur ce point, mais par d'autres raisons que lui. C'est nous gâter la Fontaine que de nous faire apprendre ses fables par cœur quand nous ne pouvons pas encore en sentir le charme. Beaucoup croient connaître la Fontaine parce qu'ils l'ont appris dans leur enfance. Ils l'ont appris; ils ne l'ont pas lu. Cela me rappelle le mot d'un ancien acteur de la Comédie française, qui était un de mes voisins de campagnes, M. Firmin. « Et vous ne venez point passer l'hiver à Paris? lui disais-je. — Non; je reste ici. — Vous ne vous ennuyez pas? —

Pas un instant : j'ai tant à lire! Quand j'étais au théâtre, j'apprenais, mais je ne lisais pas. Je prends ma revanche ici. »

Que de gens auraient besoin de prendre cette revanche avec la Fontaine et de le lire, n'ayant fait que l'apprendre!

« Émile, dit Rousseau, n'apprendra jamais rien par cœur, pas même des fables, pas même celles de la Fontaine, toutes naïves, toutes charmantes qu'elles sont. Comment peut-on s'aveugler assez pour appeler les fables la morale des enfants, sans songer que l'apologue en les amusant les abuse; que, séduits par le mensonge, ils laissent échapper la vérité, et que ce qu'on fait pour leur rendre l'instruction agréable les empêche d'en profiter? Les fables peuvent instruire les hommes; mais il faut dire la vérité aux enfants : sitôt qu'on la couvre d'un voile, ils ne se donnent plus la peine de le lever. On fait apprendre les fables de la Fontaine à tous les enfants, et il n'y en a pas un seul qui les entende. Quand ils les entendraient, ce serait encore pis; car la morale en est tellement mêlée et si disproportionnée à leur âge, qu'elle les porterait plus au vice qu'à la vertu. Ce sont encore là, direz-vous, des paradoxes : soit; mais voyons si ce sont des vérités. Je dis qu'un enfant n'entend point les fables qu'on lui fait apprendre, parce que, quelque effort qu'on fasse pour les rendre simples, l'instruction qu'on veut en tirer force d'y faire entrer des idées qu'il ne peut saisir, et que le tour même de la poésie, en les lui rendant plus faciles à retenir, les lui rend plus difficiles à concevoir, en sorte qu'on achète l'agrément aux dépens de la clarté <sup>1</sup>. »

Il y a ici plusieurs questions qui touchent à l'éducation des enfants :

1° Selon J.-J. Rousseau, il ne faut rien faire apprendre par cœur aux enfants, parce qu'ils n'apprennent que les mots et point les choses;

2º La poésie, dont le tour aide la mémoire, est impossible à concevoir pour les enfants : l'agrément y nuit à la clarté;

3° Le merveilleux est mauvais pour les enfants : il leur cache la vérité, et il faut toujours dire la vérité aux enfants;

4° Enfin la morale des fables est dangereuse aux enfants, et, s'ils la comprenaient bien, elle les porterait au vice plutôt qu'à la vertu.

Je reprends brièvement ces diverses questions.

Est-il vrai qu'il ne faille rien apprendre par cœur aux enfants, parce qu'ils n'apprennent que les mots, et point les choses? Apprendre les mots est déjà beaucoup. L'enfant, quand il commence à parler, apprend des sons, puis des mots, et ces mots, il les applique

<sup>4</sup> Emile, liv. II.

aux choses qu'ils représentent. Le lien est direct entre les premiers mots qu'il apprend à prononcer et les premiers besoins qu'il ressent. Mais, comme le langage des hommes s'élève et s'étend bien au-dessus de leurs besoins matériels, comme la plupart des idées qui composent l'esprit humain sont des idées morales et intellectuelles, et qu'elles s'expriment par des abstractions, il faut que l'enfant entre en participation de l'esprit humain, comme il est entré en participation du langage; et il y entre aussi par les mots. Je reconnais que, dans le monde des idées abstraites, le mot ne manifeste pas aussitôt toute la chose à l'esprit de l'enfant, trop faible encore pour la concevoir; mais il en manifeste une partie, celle qui est à la portée de l'enfant. Le philosophe entend, dans le mot de vertu, plus que n'entend l'homme ordinaire, et l'enfant y entend moins que l'homme ordinaire; mais l'enfant en comprend quelque chose, et, à mesure que son esprit se fortifiera, il en comprendra plus. On pénètre ainsi chaque jour davantage par les mots dans les choses; mais il faut commencer par les mots. Apprendre par cœur, c'est, je le veux bien, apprendre les mots et non les choses; mais c'est apprendre le commencement des choses, c'est avoir la clef qui conduit à la connaissance des choses. Je dirais même volontiers qu'il est impossible que l'enfant n'apprenne pas par cœur. Il exerce plus ou moins sa mémoire; mais tout ce qu'il

apprend, il l'apprend par cœur, même sans qu'on le lui donne à étudier, c'est-à-dire qu'en tout il va des mots aux choses: c'est la marche nécessaire de l'esprit. Rousseau a raison de dire qu'apprendre un morceau d'histoire, ce n'est pas apprendre l'histoire, ce n'est pas assurément comprendre le lien intime qu'il y a entre les causes et les effets, ce qui est le vrai fond de l'histoire. Mais, à ce compte, que de gens qui ne savent et ne sauront jamais l'histoire! Apprendre par cœur un morceau d'histoire, c'est apprendre un certain nombre de faits sur lesquels notre intelligence s'exercera chaque jour davantage à réfléchir, à mesure qu'elle se fortifiera.

Est-il vrai, en second lieu, que la poésie soit ce qu'il y ait de plus mauvais à faire apprendre aux enfants? Si la poésie n'était qu'un ramage agréable, je ne vois pas en effet à quoi il pourrait servir aux enfants de leur faire apprendre des morceaux de poésie. Mais la poésie, quand elle est bonne, est un langage à la fois clair et élevé. Or, il est très-important d'apprendre aux enfants une langue claire, noble, élevée, brillante, au lieu de les habituer à une manière de parler confuse et négligée. Il faut faire en sorte, devant les enfants, de toujours bien parler; non pas de parler d'une façon pompeuse ou prétentieuse : vous en feriez de petits pédants ou de petits beaux esprits. Il faut avec eux parler clairement, nettement, élégamment. Les enfants prennent

aisément l'empreinte des milieux où ils vivent; ils répètent le langage qu'ils ont entendu; et le signe le plus certain d'une bonne éducation de l'esprit, c'est de savoir s'exprimer d'une façon noble et aisée. L'usage d'apprendre par cœur de beaux morceaux de poésie ou de prose, ou tout au moins de lire toujours de bons auteurs, aide les enfants à prendre l'habitude d'un bon langage.

Le merveilleux, dit Rousseau, est mauvais pour les enfants, auxquels il faut toujours dire la vérité. — Entendons-nous bien. Il ne faut jamais mentir aux enfants; mais le merveilleux n'est pas le mensonge. Le mensonge est un vice du cœur, un péché de la conscience; il accompagne toujours le mal, soit pour le cacher, soit pour le préparer. La fiction est un jeu de l'imagination, et c'est à l'imagination aussi qu'elle s'adresse. Qui a jamais pensé qu'Homère veuille nous faire croire aux brillantes merveilles de ses fables, soit dans l'Iliade, soit dans l'Odyssée? Il veut nous plaire et nous amuser.

Il faut dans le merveilleux distinguer deux choses, son principe et sa forme. Son principe est inné dans l'esprit humain: l'homme est naturellement disposé à croire qu'il y quelque chose au-dessus de lui. Je sais bien qu'il y a une philosophie qui prétend que Dieu n'est qu'une création ou plutôt même une expression de la pensée humaine. L'homme ayant la faculté

de concevoir l'idée de la sagesse, de la justice, de la puissance, a poussé ces idées jusqu'à leur degré le plus élevé: il les a divinisées, il les a faites Dieu; mais ce Dieu n'est que dans l'homme et par l'homme; il n'est ni hors de lui ni au-dessus de lui. Ce n'est plus Dieu qui fait l'homme à son image: c'est l'homme qui fait Dieu à son image. Philosophie hardie, moins neuve cependant que ne le croient ceux qui la prêchent. Fontenelle dit dans un petit écrit intitulé, l'Origine des fables : « Les païens ont toujours copié leurs divinité d'apres eux-mêmes. Ainsi, à mesure que les hommes sont devenus plus parfaits, les dieux le sont devenus aussi davantage. Les premiers hommes sont fort brutaux, et ils donnent tout à la force; les dieux seront presque aussi brutaux, et seulement un peu plus puissants : voilà les dieux du temps d'Homère. Les hommes commencent à avoir des idées de la sagesse et de la justice : les dieux y gagnent; ils commencent à être sages et justes, et le sont toujours de plus en plus à proportion que ces idées se perfectionnent parmi les shommes. Voilà les dieux du temps de Cicéron, et ils valaient bien mieux que ceux du temps d'Homère, parce que de bien meilleurs philosophes y avaient mis la main. »

La théorie de l'homme créant Dieu par sa seule conception est tout entière dans ces paroles piquantes de Fontenelle. Cette théorie, après tout, n'est que l'argument de saint Anselme et de Descartes sur l'existence de Dieu, retourné pour ainsi dire, et interprété contre ses auteurs. Le spiritualisme ancien, trouvant dans l'esprit de l'homme l'idée de l'infini et de l'absolu ou de Dieu, concluait de l'idée à l'être, ne supposant pas que l'homme puisse créer ce qui dépasse et contredit sa nature. Le panthéisme moderne croit que, si l'homme conçoit l'infini, il le crée, et que l'infini ou Dieu n'existe qu'en l'homme et par l'homme, sans se demander comment l'homme peut créer cette idée qui ne lui vien t pas de sa nature.

Quant à moi, pour prouver que le surnaturel et le merveilleux sont des idées naturelles à l'homme, je n'ai pas besoin de chercher si l'idée de Dieu vient de Dieu à l'homme, comme je le crois avec les spiritualistes; ou si elle vient, pour ainsi dire, de l'homme à Dieu, comme le disent les anthropothéistes. Dans les deux cas, il est établi que l'homme a naturellement l'idée du surnaturel, soit qu'il la crée en lui-même, soit qu'il la reçoive d'au-dessus de lui. La croyance au surnaturel a pour forme et pour expression littéraire le merveilleux. Tous nous aimons les contes, les fictions, et l'invraisemblable ne nous choque pas. Il ne choque pas davantage les enfants. Est-il vrai qu'il les trompe et les égare? pas plus que nous. Qui de nous a jamais réglé sa vie et sa conduite sur le merveilleux? Qui de nous a jamais cru qu'il aurait dans ses mains la lampe merveilleuse de l'Aladin des Mille et une Nuits? L'enfant n'est pas plus dupe que nous. Il demande, il est vrai, une fois ou deux, si ce qu'on lui raconte est vrai : on lui dit que non, et cela ne fait pas qu'il écoute avec moins de plaisir. Une demande pas non plus pourquoi on lui dit autre chose que la vérité. Il admet aussi aisément que l'homme adulte et sans plus d'inconvénients que lui, la distinction que l'homme fait sans cesse entre les fictions et la réalité.

J'ajouterai volontiers que, s'il y avait à craindre que le merveilleux pût avoir quelques mauvais effets sur l'esprit de quelqu'un, je le craindrais plus pour l'homme encore que pour l'enfant. L'enfant n'a pas ordinairement la faculté d'appliquer; c'est même pour cela qu'il échappe aux raisonnements. Il ne conteste ni les conseils que vous lui donnez, ni les maximes que vous alléguez; seulement il ne se les applique pas. Et combien d'hommes sur ce point restent enfants toute leur vie! N'appliquant pas les raisonnements qu'on lui fait, pourquoi l'enfant voudrait-il appliquer le merveilleux qu'on lui raconte?

Reste le reproche que Rousseau fait à la morale des fables de la Fontaine, d'être médiocre et relâchée, plus propre à les porter au vice qu'à la vertu. Nous examinerons tout à l'heure ce reproche. Voyons d'abord l'analyse qu'il fait de la fable du *Renard* et du *Corbeau*, pour montrer comment les enfants ne peuvent pas

comprendre les fables qu'on leur fait apprendre, et comment ce serait un mal qu'ils les comprissent. Émile, liv. II.

Maître corbeau sur un arbre perché...

« Maître! que signifie ce mot en lui-même? que signifie-t-il au-devant d'un nom propre? quel sens a-til dans cette occasion? Qu'est-ce qu'un corbeau? »

Je ne sais pas trop ce que veut dire Rousseau par cette question; car enfin il ne peut pas croire que l'enfant ne sache pas ce que c'est qu'un corbeau, ou qu'il soit difficile de lui en montrer un. La difficulté estelle d'expliquer ce que c'est que Maître Corbeau? Ici commence ce que j'appelle le parti pris de la fable. Les corbeaux de la fable ne sont pas ceux des champs, non plus que les renards de la fable ne sont ceux des bois. Ils parlent et ils conversent ensemble; ils ont les vices et les ridicules des hommes; ils ont même leurs titres, si vous voulez; les corbeaux et les renards y sont maîtres, comme le lion y est sire, comme le tigre et l'ours s'y traitent de puissances¹.

« Qu'est-ce qu'un arbre perché? L'on ne dit pas sur un arbre perché; l'on dit perché sur un arbre. Par conséquent, il faut parler des inversions de la poésie; il faut dire ce que c'est que prose et que vers. »

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fable des Animaux malades de la peste.

Est-il donc si difficile de faire comprendre aux enfants que le langage de l'homme a deux formes différentes, la prose et les vers? L'oreille et l'esprit des enfants sentent cette différence; mais pouvez-vous définir la poésie de manière à ce que l'enfant en ait une idée juste? L'enfant ne demande pas cette définition. S'il ne comprenait que ce qui est exactement défini, l'enfant ne comprendrait que fort peu de choses dans le monde. Et nous-mêmes, que comprendrions-nous? La définition est un procédé de discussion plutôt que d'enseignement.

Tenait dans son bec un fromage.

« Quel fromage? Était-ce un fromage de Suisse, de Brie ou de Hollande? Si l'enfant n'a point vu de corbeaux, que gagnez-vous à lui en parler? S'il en a vu, comment concevra-t-il qu'ils tiennent un fromage à leur bec? Faisons toujours des jimages d'après na-« ture. »

Pourquoi les enfants n'ont-ils jamais fait ces questions? Rousseau les fait plus ignorants ou plus logiciens qu'ils ne sont. Ils en savent plus que ne le croit le philosophe, ou ils en demandent beaucoup moins qu'il ne le veut. Ils ne s'inquiètent pas si le fromage est de Brie, de Suisse ou de Hollande; et ils ne s'étonnent pas non plus qu'un corbeau de la fable tienne en

son bec un fromage. Ils n'exigent pas que dans un conte les images soient faites toujours d'après la nature: ils laissent de côté la réalité et se contentent de la vraisemblance poétique, celle qui s'attache à l'ensemble plutôt que celle qui s'attache aux détails. Un corbeau qui a une proie dans le bec, et le renard qui la lui dérobe en flattant sa vanité, voilà la vraisemblance générale et poétique, celle qui suffit à la fable, celle dont l'enfant se contente et dont nous nous contentons tous.

Maître renard par l'odeur alléché...

« Encore un maître! Mais pour celui-ci, c'est à bon titre: il est passé maître dans les tours de son métier. Il faut dire ce que c'est qu'un renard, et distintinguer son vrai naturel du caractère de convention qu'il a dans les fables.

« Alléché: Ce mot n'est pas usité. Il le faut expliquer; il faut dire qu'on ne s'en sert plus qu'en vers. L'enfant demandera pourquoi l'on parle autrement en vers qu'en prose. Que lui répondrez-vous? »

Je lui répondrai simplement qu'il y a diverses sortes de langage, parce qu'il y a diverses sortes d'interlocuteurs; et il le sait déjà fort bien lui-même. Il sait déjà qu'on ne parle pas à un paysan comme on parle dans un salon, et cela par la raison que, si vous parliez au paysan comme à un lettré, il ne vous entendrait pas. Il sait déjà, pour avoir entendu lire son père ou sa mère,

qu'on ne parle pas dans un livre comme on parle dans la conversation. Quoi donc! ne pas parler de même à tout le monde; ne pas écrire comme on parle! Comment voulez-vous que l'enfant fasse ces distinctions? — Eh bien, essayez un instant de ne pas faire ces distinctions: parlez à un paysan comme à un lettré, ou à un lettré comme à un paysan; ou bien encore parlez comme un livre, et vous verrez comme l'enfant sentira bien vite le contre-sens que vous faites. S'il ne le sentait par lui-même, l'étonnement des interlocuteurs lui dirait l'erreur ou vous tombez.

Répondre à l'enfant qu'on parle autrement en vers qu'en prose n'a donc rien qui puisse le déconcerter : il est habitué à la différence des langages. C'est une nouvelle différence à noter; rien de plus.

Lui tint à peu près ce langage.

Ce langage! Les renards parlent donc? ils parlent donc la même langue que les corbeaux? Sage précepteur, prends garde à toi: pèse bien la réponse avant de la faire; elle importe plus que tu ne penses.»

J'avoue que je ne sais pas pourquoi le précepteur doit tant peser sa réponse avant de la faire. Rousseau craint-il que l'enfant croie que les animaux ont un langage et qu'il n'y a, après tout, entre ce langage des bêtes et le langage des hommes, qu'une différence de dictionnaire ou de grammaire? La question de la langue

des bêtes n'est pas ici de saison. Les renards parlen dans la fable, parce que la fable est du temps que les bêtes parlaient. Dans ce temps-là, les corbeaux, les renards, les lions, les fourmis, les ânes, les singes, tous parlaient et tous s'entendaient; temps fabuleux, qu'il suffit de nommer pour le caractériser, et qui, quoi qu'en dise Rousseau, n'étonne et ne trompe personne.

Cette leçon vaut bien un fromage sans doute.

« Ceci s'entend, et la pensée est très-bonne. Cependant il y aura encore bien peu d'enfants qui sachent comparer une leçon à un fromage, et qui ne préférassent le fromage à la leçon. Il faut donc leur faire entendre que ce propos n'est qu'une raillerie! que de finesse pour des enfants! »

Rousseau exagère évidemment la naïveté des enfants, ou plutôt il en fait de petits Socrate alléguant, comme celui d'Athènes, leur prétendue ignorance, afin de donner à leurs interlocuteurs l'embarras de tout expliquer et de tout définir. Les enfants comprennent, dans la fable du Renard et du Corbeau, que le Corbeau est attrapé et que le Renard se moque de lui par-dessus le marché. Voilà tout; et cela auffit à l'intention de la fable. Quant aux finesses du récit de la Fontaine, ils ne les sentent pas dès le premier moment; mais elles leur reviennent peu à peu, et se font mieux sentir à mesure que leur esprit se développe

« Passons maintenant à la morale, » dit Rousscau; et alors il attaque la morale ordinaire des fables de la Fontaine plus vivement encore qu'il n'en a fait le style, comme peu proportionnée à l'âge des enfants:

« Je demande si c'est à des enfants de six ans qu'il faut apprendre qu'il y a des hommes qui flattent et mentent pour leur profit? On pourrait tout au plus leur apprendre qu'il y a des railleurs qui persissent les petits garçons et se moquent en secret de leur sotte vanité; mais le fromage gâte tout: on leur apprend moins à ne pas le laisser tomber de leur bec qu'à le faire tomber du bec d'un autre. C'est ici mon second paradoxe; et ce n'est pas le moins important.

« Suivez les enfants apprenant leurs fables, et vous verrez que, quand ils sont en état d'en faire l'application, ils en font presque toujours une contraire à l'intention de l'auteur, et qu'au lieu de s'observer sur le défaut dont on veut les guérir ou préserver, ils penchent à aimer le vice avec lequel on tire parti des défauts des autres.

« Dans toutes les fables où le lion est un des personnages, comme c'est d'ordinaire le plus brillant, l'enfant ne manque point se faire lion, et, quand il préside à quelque partage, bien instruit par son modèle, il a grand soin de s'emparer de tout. Mais, quand le moucheron terrasse le lion, c'est une autre affaire:

alors l'enfant n'est plus lion, il est moucheron; il apprend à tuer un jour, à coup d'aiguillons, ceux qu'il n'oserait attaquer de pied ferme.

« Dans la fable du Loup maigre et du Chien gras, au lieu d'une leçon de modération qu'on prétend lui donner, il en prend une de licence. Je n'oublierai jamais d'avoir vu beaucoup pleurer une petite fille qu'on avait désolée avec cette fable, tout en lui prêchant toujours la docilité. On eut peine à savoir la cause de ses pleurs; on la sut enfin : la pauvre enfant s'ennuyait d'être à la chaîne; elle se sentait le cou pelé; elle pleurait de n'être pas loup.

« Ainsi donc la morale de la première fable citée est pour l'enfant une leçon de la plus basse flatterie; celle de la seconde une leçon d'inhumanité; celle de la troisième une leçon d'injustice; celle de la quatrième une leçon de satire; celle de la cinquième une leçon d'indépendance. Cette dernière leçon, pour être superflue à mon élève, n'en est pas plus convenable aux vôtres. Quand vous leur donnez des préceptes qui se contredisent, quel fruit espérezvous de vos soins? Mais peut-être, à cela près, toute cette morale qui me sert d'objection contre les fables fournit-elle autant de raison de les conserver. Il faut une morale en parole et une en action dans la so-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La Cigale et la Fourmi, que Rousseau prenait par erreur comme étant la seconde du I<sup>er</sup> livre des fables de la Fontaine.

ciété, et ces deux morales ne se ressemblent point. La première est dans le catéchisme, où on la laisse; l'autre est dans les, fables de la Fontaine pour les enfants, et dans ses contes pour les mères. Le même auteur suffit à tout.

« Composons, monsieur de la Fontaine. Je promets, quant à moi, de vous lire avec choix, de vous aimer, de m'instruire dans vos fables, car j'espère ne pas me tromper sur leur objet; mais, pour mon élève, permettez que je ne lui en laisse pas étudier une seule jusqu'à ce que vous m'ayez prouvé qu'il est bon pour lui d'apprendre des choses dont il ne comprendra pas le quart; que, dans celles qu'il pourra comprendre, il ne prendra jamais le change, et qu'au lieu de se corriger sur la dupe, il ne se formera pas sur le fripon 1. »

Je ne serais pas éloigné, quant à moi, d'accepter la transaction de Rousseau et de réserver les fables de la Fontaine pour l'homme fait, non comme étant d'une mauvaise morale, mais comme ayant un mérite et un charme que l'âge mûr goûte mieux que l'enfance. Je veux cependant faire quelques observations sur la censure qu'il fait de la morale des fables. Oui, la morale a dans le monde, non pas deux principes, mais deux procédés différents. Tantôt elle procède par le précepte

<sup>1</sup> Émile, liv. II.

ou, comme dit Rousseau, par le catéchisme; tantôt elle procède par l'expérience. Ces deux méthodes sont-elles contraires l'une à l'une? La morale de l'expérience contredit-elle la morale du catéchisme? Pas le moins du monde. La morale du catéchisme dit de ne pas avoir d'orgueil; la morale de l'expérience dit que les orgueilleux sont ordinairement dupes et que tout flatteur

Vit aux dépens de celui qui l'écoute.

Où est la contradiction? — Mais prenez garde, dit Rousseau, en lisant votre fable je suis tenté d'apprendre à être renard? - Qu'est-ce à dire? n'y a-t-il donc pas de milieu entre l'astuce du renard et la sottise du corbeau, entre le fripon et la dupe? N'hésitons pas d'ailleurs à le dire : presque tous les genres de littérature ont sur ce point le même danger que les fables de la Fontaine. Voici le George Dandin de Molière : direz-vous que le beau rôle est à Angélique et que ce rôle tentera les femmes qui iront voir la comédie? La femme qui voudra être Angélique n'avait rien à apprendre à la comédie, et ce n'est pas Molière qui l'a pervertie. L'épouse coquette est la punition de l'homme qui s'est sottement marié. Voilà la vraie moralité qui sort de la comédie de George Dandin; voilà la leçon que donne l'expérience. Eh quoi! faut-il donc nécessairement être George Dandin ou Angélique? N'y a-t-il que des sots et des coquettes dans ce monde? Je ne veux pas être le bourgeois gentilhomme; mais je ne veux pas être non plus le Dorante qui escroque l'argent de M. Jourdain, ou la marquise Dorimène qui accepte complaisamment ses cadeaux. La comédie a précisément pour but de m'instruire à éviter les deux ridicules ou les deux vices qu'elle oppose l'un à l'autre, la sottise vaniteuse des bourgeois et l'escroquerie des faux gentilshommes. Elle ne veut pas nous faire prendre en gré le fripon, parce qu'elle nous fait rire de la dupe. Je sais bien qu'il y a des gens qui, lisant Clarisse Harlowe, se sont mis à admirer et à imiter Lovelace. Ce que Richardson avait fait pour rendre vraisemblable l'amour que Clarisse a pu ressentir pour Lovelace a trompé certains lecteurs : ils ont cru que dans le roman le beau rôle était pour Lovelace, et, comme l'auteur l'a fait aimable, quoique profondément corrompu, ils ont pensé que la corruption était un acheminement nécessaire à l'amabilité.

Je ne crains pas d'avouer, quant à moi, que toutes les fois que la littérature peint les passions humaines, elle s'expose à les exciter dans l'âme du lecteur. Ce qu'elle fait, sans toujours le vouloir pour les passions, elle peut le faire aussi à son insu dans la peinture des caractères : elle peut rendre le flatteur aimable, l'escroc amusant, la dupe ridicule. Aussi je ne m'étonne pas que Rousseau, qui critique les fables de la

Fontaine, ait si vivement censuré le théâtre. Toute littérature peut être mauvaise. Supprimerez-vous la littérature, c'est-à-dire supprimerez-vous l'esprit humain? car la littérature a les défauts de l'esprit humain; mais elle n'en pas plus que l'esprit humain. Ce n'est pas seulement depuis qu'il y a des livres que l'homme fait un mauvais usage de son esprit. Tant pis pour ceux qui, soit en allant au théâtre, soit en lisant les fables, croient que le poëte propose à notre imitation le vice qui s'est chargé de punir un autre vice, la coquetterie d'Angélique qui punit la vanité de George Dandin, la ruse du renard qui châtie la sottise du corbeau!

## DIX-HUITIÈME LEÇON

LA FONTAINE PHILOSOPHE - L'AME DES BÊTES

La Fontaine aimait fort les questions philosophiques; et il en est une qu'il a traitée ex professo, parce qu'elle lui appartenait de droit, la question de l'âme ou de la connaissance des bêtes. Descartes prétendait, dit-on, que les bêtes n'étaient que de purs automates. Descartes n'allait peut-être pas si loin que cela; mais ses disciples y allaient, et cette opinion devait surtout déplaire à la Fontaine. Aussi trouvons-nous dans ses fables deux plaidoyers en règle pour défendre la connaissance des bêtes <sup>1</sup>. Je veux examiner ces deux plaidoyers en les rapprochant de divers ouvrages qui ont traité la même question : au dix-septième siècle, le traité de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fable première du X° livre, fable neuvième du livre XI.

la Connaissance des bêtes du jésuite Pardies<sup>1</sup>; au dixhuitième siècle, l'Amusement philosophique sur le langage des bêtes, par le P. Bougeant, jésuite aussi<sup>2</sup>; enfin, de nos jours, le mémoire sur l'Instinct et l'intelligence des animaux, par M. Flourens. Je prendrai çà et là dans ces divers auteurs des points de rapprochement avec la Fontaine, pour montrer comment le Bonhomme traite, en pleine connaissance de cause, cette question philosophique.

Où donc la Fontaine avait-il fait des études philosophiques? Nulle part et partout. Grand lecteur de toutes sortes de livres, grand admirateur de Platon et de Descartes aussi, grand causeur quand il se met tait à causer, et toujours préoccupé d'une seule idée et d'un seul livre, celui qui venait d'attirer son attention, il argumentait ardemment. Chez madame de la Sablière la conversation se prêtait aussi volontiers à ces causeries sérieuses qu'aux causeries légères; et c'est peut-être une de ces conversations chez madame de la Sablière, mêlées de philosophie et de bagatelle, que la Fontaine a résumée, dans son plaidoyer pour la connaissance des bêtes.

Voyons d'abord l'exposition de la doctrine de Descartes, telle que la fait le poëte :

<sup>4 1672.</sup> 

<sup>2 1739.</sup> 

Que la bête est une machine;

Qu'en elle tout se fait sans choix et par ressorts: Nul sentiment, point d'âme; en elle tout est corps.

Telle est la montre qui chemine

A pas toujours égaux, aveugle et sans dessein.

Ouvrez-la, lisez dans son sein:

Mainte roue y tient lieu de tout l'esprit du monde;

La première y meut la seconde,

Une troisième suit; elle sonne à la fin.

Au dire de ces gens, la bête est toute telle.

L'objet la frappe en un endroit:

Ce lieu frappé s'en va tout droit,

Selon nous, au voisin en porter la nouvelle;

L'impression se fait. Mais comment se fait-alle?

Selon eux, par nécessité,

Sans passion, sans volonté.

L'animal se sent agité

De mouvements que le vulgaire appelle

Tristesse, joie, amour, plaisir, douleur cruelle,

Ou quelque autre de ces états.

Mais ce n'est point cela : ne vous y trompez pas.

Qu'est-ce donc? une montre. Et nous? c'est autre chose 1.

Est-ce bien là la doctrine de Descartes? M. Flourens, dans son ingénieux et savant mémoire sur l'Instinct et l'intelligence des animaux, cite une lettre de Descries qui accorde aux animaux la vie et le sentiment: « Il faut remarquer, dit Descartes, que je parle de la « pensée, non de la vie et du sentiment, car je n'ôte la

<sup>4</sup> Liv. X, f. 1"s.

« vie à aucun animal<sup>1</sup>... Je ne leur refuse pas même « le sentiment autant qu'il dépend des organes du « corps. Ainsi mon opinion n'est pas si cruelle aux « animaux<sup>2</sup>. »

Me voilà presque rassuré, car je dis volontiers avec le père Bougeaut : « Vous avez une chienne que « vous aimez et dont vous croyez être aimée<sup>5</sup>. Je « défie tous les Cartésiens du monde de vous per-« suader que votre chienne n'est qu'une machine. « Comprenez, je vous prie, le ridicule qui en ré-« sulterait pour tout ce que nous sommes, qui ai-« mons des chevaux, des chiens, des oiseaux. Re-« présentez-vous un homme qui aimerait sa mon-« tre comme on aime un chien, et qui la caresse-« rait parce qu'il s'en croirait aimé au point que, « quand elle marque midi ou une heure, il se per-« suaderait que c'est par un sentiment d'amitié pour « lui, et avec connaissance de cause qu'elle fait ses « mouvements. Voilà précisément, si l'opinion de Des-« cartes était vraie, quelle serait la folie de tous ceux « qui croient que leurs chiens leur sont attachés et les

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Flourens retranche ici un petit membre de phrase qui me semble avoir son importance: « Je n'ôte la vie à aucun animal, ne la fai- « sant consister que dans la scule chalcur du cœur. » La vie des animaux ainsi expliquée me paraît se rapprocher du pur automatisme des bêtes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Flourens, p. 13, édition de 1851.

Le P. Bougeaut adresse son livre à la duchesse de Chaulnes

« aiment avec connaissance et ce qu'on appelle senti-« ment<sup>1</sup>. »

Ce qui fait que l'argumentation de la Fontaine en faveur des bêtes ressemble à une vraie conversation entre gens d'esprit, c'est que les plus graves questions s'y trouvent posées comme en jouant, sans que le badinage de la forme ôte rien à la gravité de la pensée. Ainsi parle-t-il de Descartes dont les païens eussent fait un dieu,

. . . . et qui tient le milieu

Entre l'homme et l'esprit, comme entre l'huitre et l'homme Le tient tel de nos gens, franche bète de somme<sup>2</sup>.

N'est-ce là qu'une plaisanterie? Non: c'est une grosse question philosophique. Écoutez Leibnitz: « Il est mal-

« aisé de voir où le sensible et le raisonnable commen-

« cent.... Il y a une différence excessive entre certains

« hommes et certains animaux brutes; mais, si nous « voulons comparer l'entendement et la capacité de

« certains hommes et de certaines bêtes, nous y trou-

« yons si peu de différence qu'il sera bien malaisé

« d'assurer que l'entendement de ces hommes soit

« plus net et plus étendu que celui des bêtes. »

Ainsi, s'il y a des hommes qui témoignent de la dis-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le P. Bougeaut, Amusement philosophique sur le langage des létes. 1750, p. 6 et 7.

<sup>3</sup> Liv. X, f. 176.

<sup>3</sup> Citation de M. Flourens, p. 53.

tance qu'il y a entre nous et les animaux, il y en a d'autres qui témoignent du voisinage et qui feraient croire à la continuité; mais gardons-nous de confondre ici la continuité avec la conformité. La continuité des êtres, qui est la doctrine de Leibnitz, procède par degrés. Or, peu importe que les degrés soient très-rapprochés l'un de l'autre, s'ils sont infranchissables. Ils doivent se toucher, car la nature ne procède pas par bonds, Natura non procedit per saltus; mais ils ne doivent jamais se confondre. Dans la hiérarchie des êtres, les rangs sont infinis; ils ne sont jamais mêlés. Un centimètre de distance, s'il est insurmontable, suffit à la séparation; et c'est de cette manière que nous sommes liés à toute la nature, et que nous avons, pour ainsi dire, des parents plus ou moins proches parmi les êtres de la création, sans y avoir de frères. Nous ne sommes frères qu'entre hommes.

La question de l'âme des bêtes, comme on disait au dix-septième siècle, est donc une question de proximité dans les degrés de parenté. A quelle distance de parenté les bêtes sont-elles avec nous, sans que jamais pourtant la parenté puisse abolir la différence des familles? Tel est le point qui se débattait entre les disciples de Descartes, qui, faisant des bêtes de pures machines, niaient toute proximité entre elles et nous, et introduisaient, dans la hiérarchie des êtres une discontinuité impossible, et ceux qui, se faisant les défenseurs des ani-

maux et allant trop loin dans l'apologie, semblaient presque abolir toute différence entre l'homme et la brute.

La Fontaine ne va'pas jusque-là: il reste dans un milieu équitable; il sait même fort exactement quelle est la vraie doctrine de Descartes. Il ne l'exagère pas pour la combattre plus à son aise: il sait fort bien, par exemple, que Descartes ne refuse pas aux animaux la vie et le sentiment, mais qu'il leur refuse la pensée. Quant à lui, il ne leur refuse pas la pensée; il ne leur refuse que la réflexion. Cette distinction est fine et profonde. Voyons comment le poëte l'exprime:

Sur tous les animaux, enfants du créateur,
J'ai le don de penser et je sais que je pense.
Or, vous savez, Iris, de certaine science,
Que, quand la bête penserait,
La bête ne refléchirait
— Sur l'objet ni sur la pensée.
Descartes va plus loin et soutient nettement.
Qu'elle ne pense nullement.

Voilà donc la question nettement posée entre Descartes et la Fontaine. Descartes accorde à la bête la vie et le sentiment; mais il lui refuse la pensée. La Fontaine lui accorde la pensée; mais il lui refuse la réflexion. C'est là, aussi bien, que M. Flourens pose la question:

« Les animaux reçoivent par leurs sens des impressions semblables à celles que nous recevons par les nôtres; ils conservent, comme nous, la trace de ces impressions; ces impressions conservées forment, pour eux comme pour nous, des associations nombreuses et variées; ils les combinent, ils en tirent des rapports, ils en déduisent des jugements; ils ont donc de l'intelligence.

« Mais toute leur intelligence se réduit là. Cette intelligence qu'ils ont ne se considère pas elle-même, ne se voit pas, ne se connaît pas. Ils n'ont pas la réflexion, cette faculté suprême qu'a l'esprit de l'homme de se replier sur lui-même et d'étudier l'esprit.

« La réflexion, ainsi définie, est donc la limite qui sépare l'intelligence de l'homme de celle des animaux. Il y a là une ligne de démarcation profonde. Cette pensée qui se considère elle-même, cette intelligence qui se voit et qui s'étudie, cette connaissance qui se connaît, forment évidenment un ordre de phénomènes déterminés, d'une nature tranchée, et auxquels nul animal ne saurait atteindre. C'est là, si l'on peut ainsi dire, le monde purement intellectuel, et ce monde n'appartient qu'à l'homme. En un mot, les animaux sentent, connaissent, pensent; mais l'homme est le seul de tous les êtres créés à qui ce pouvoir ait été donné de sentir qu'il sent, de connaître qu'il connaît, et de penser qu'il pense<sup>4</sup>. »

Aiusi la différence faite par la Fontaine entre la pen-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> M. Flourens, p. 39 et 40.

sée et la réflexion n'est pas une fantaisie de poëte ou un argument d'apprenti métaphysicien: c'est nœud même de la question; c'est le fond du débat. La réflexion ou la conscience psychologique, c'est-à-dire le don qu'a l'homme de penser qu'il pense et de saisir son existence intellectuelle dans le travail même de la pensée, est l'attribut distinctif et exclusif de l'homme. L'animal a peut-être tout le reste de l'intelligence humaine; il a, selon la Fontaine, le souvenir, la comparaison, le raisonnement; et la Fontaine cite des exemples à l'appui de son opinion; mais il n'a pas la réflexion. C'est par là qu'il n'atteindra jamais à l'homme. Le degré qui le sépare est petit; mais il est infranchissable. Il y a assurément beaucoup d'hommes en qui la réflexion est à peine sensible, et chez qui le degré de séparation entre l'homme et l'animal semble s'effacer; peu importe : il suffit de la moindre attention pour le reconnaître et le retrouver, de même que, dans la fouille des anciens édifices, ce qui se retrouve le plus sûrement, ce sont les fondements mêmes. Les ruines les ont laissés intacts.

Ce qui fait la grandeur de la réflexion ou de la conscience psychologique, c'est que par là l'homme s'assure de sa personnalité à travers le temps et l'espace. Ceux qui vivent au jour le jour, ceux qui laissent couler leur vie entre le dormir et le manger, comme font les animaux, ont à peine conscience de leur personne. Que de fois même, voyant quelques-unes de ces personnes obstinément attachées à la matière et dépendant par routine des lieux et des temps, que de fois n'avons-nous pas été tentés de nier qu'il y eût là des personnes humaines! Elles nous semblaient faire partie de la maison ou du champ où elles vivaient; elles étaient serfs du sol; elles étaient immeubles par destination. Et cependant ces automates humains sont capables de réflexion : malheureux, ils s'inclinent sous la main de Dicu; heureux, ils se souviennent du temps où ils ont souffert. Ils le peuvent, du moins, et le font même quelquefois. Ils n'agissent pas seulement en vertu des impressions qui les frappent dans tel ou tel moment; ils peuvent agir aussi en vertu des réflexions qu'ils font sur leurs impressions. Ils se disent tantôt qu'ils ont eu tort, tantôt qu'ils ont eu raison d'agir de telle ou telle manière, dans tel ou tel temps; et, en parlant ainsi, ils attestent, sans le savoir, qu'ils sentent en eux une force indépendante des choses extérieures, un moi, une personue enfin dont ils reconnaissent l'identité à travers le temps, et la responsabilité à travers les impressions du corps. L'homme ne vit que par l'idée qu'il a de sa personne indépendante et distincte de tous les autres ètres. C'est là sa seule et sa vraie réalité. Par son corps et par ses sens, il dépend du monde extérieur; par l'idée qu'il a de sa personne, il est indépendant.

N'y a-t-il donc dans l'animal aucune sorte de person-

nalité, aucune ombre de conscience psychologique? Buffon lui accorde la conscience de son existence actuelle : « Si je me suis bien expliqué, dit-il, on doit « avoir vu que, bien loin de tout ôter aux animaux, je « leur accorde tout, à l'exception de la pensée et de la « réflexion. Ils ont le sentiment, ils l'ont même à un « plus haut degré que nous ne l'avons; ils ont aussi « la conscience de leur existence actuelle, mais ils n'ont « pas celle de leur existence passée; ils ont des sensa- « tions, mais il leur manque la faculté de les compa- « rer, c'est-à-dire la puissance qui produit les idées; « car les idées ne sont que des sensations comparées, « ou, pour mieux dire, des associations de sensa- « tions¹. »

Qu'est-ce que cette conscience de l'existence actuelle que Buffon accorde aux animaux en plus que Descartes, qui ne leur accordait que le sentiment? Avez-vous vu quelquefois, par une belle matinée d'été, les animaux qui s'éveillent, les oiseaux qui prennent leur essor en chantant, le cheval qui hennit en voyant son cavalier s'approcher? N'est-ce pas un sentiment de joie qui semble se répandre dans tous les êtres avec le retour de la clarté? Et cette joie, quelle est-elle, sinon celle qui vient du sentiment de la vie? N'y a-t-il dans ce sen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Buffon, *Discours sur la nature des animaux*, cité par M. Flourens, p. 14.

timent qu'un pur esset du sang qui s'anime et s'échauffe? ou y a-t-il une réflexion quelconque, une opération de la conscience psychologique? L'animal, en un mot, rapporte-t-il le sentiment qu'il a à sa personne? ou bien n'est-ce, pour ainsi dire, que la vie qui en lui jouit d'elle-même? Personne n'est tenté de croire que la lumière se sente lumineuse. L'animal se sent-il joyeux, ou la joie éclate-t-elle en lui comme la lumière éclate sur les choses? L'animal enfin a-t-il un moi distinct des autres êtres, et surtout ce moi se sait-il et se connaît-il? Il m'est difficile, je l'avoue, de ne pas croire que l'animal a son moi. Jusqu'à quel point ce moi se rapproche-t-il du moi humain? Grand mystère. Souvenons-nous seulement que, pour établir la différence entre nous et les animaux, nous n'avons pas besoin de les tenir à grande distance : il suffit d'un degré qui ne puisse être franchi. C'est assez pour maintenir la hiérarchie et pour rassurer notre orgueil. Ne craignons donc pas d'observer et de constater les ressemblances entre nous et les animaux, persuadés que nous sommes que nous n'arriverons jamais jusqu'à la conformité. L'homme peut se brutaliser par ses vices jusqu'à toucher à la bête; l'animal ne peut pas s'humaniser par ses qualités jusqu'à atteindre l'homme.

La Fontaine aime à signaler ces ressemblances. L'animal, dit-on, ne raisonne pas. Qu'est-ce donc que raisonner? C'est avoir des sensations, les percevoir, les comparer, les juger et en tirer des conséquences. L'animal fait-il tout cela? On dit que non;

Le bruit des cors' celui des voix

N'a donné nul relâche à la fuyante proie,
Qu'en vain elle a mis ses efforts
A confondre et brouiller la voie,
L'animal chargé d'ans, vieux cerf et de dix cors,
En suppose un plus jeune, et l'oblige par force
A présenter aux chiens une nouvelle amorce.
Que de raisonnements pour conserver ses jours Le retour sur ses pas, les malices, les tours,
Et le change, et cent stratagèmes
Dignes des plus grands chefs, dignes d'un meilleur sort!
On le déchire après sa mort:
Ce sont tous ses honneurs suprèmes.

Quand la perdrix Voit ses petits

En danger, et n'ayant qu'une plume nouvelle Qui ne peut fuir encor par les airs le trépas, Elle fait la blessée et va trainant de l'aile, Attirant le chasseur et le chien sur ses pas, Détourne le danger, sauve ainsi sa famille; Et puis, quand le chasseur croit que son chien la pille<sup>2</sup>, Elle lui dit adieu, prend sa volée et rit De l'bomme qui, confus, des yeux en vain la suit <sup>5</sup>.

L'exemple du cerf et de la perdrix semble prouver que l'animal raisonne. Pour achever la démonstration, la Fontaine prend l'exemple des castors:

<sup>4</sup> Substitue.

<sup>2</sup> Se jette dessus.

<sup>5</sup> Liv. X. f. 1re.

Non loin du nord il est un monde Où l'on sait que les habitants Vivent, ainsi qu'aux premiers temps, Dans une ignorance profonde.

Je parle des humains; car, quant aux animaux,
Ils y construisent des travaux
Qui des torrents grossis arrêtent le ravage,
Et font communiquer l'un et l'autre rivage.
L'édifice résiste et dure en son entier;
Après un lit de bois est un lit de mortier.
Chaque castor agit: commune en est la tâche;
Le vieux y fait marcher le jeune sans relâche;
Maint maître d'œuvre y court, et tient haut le bâton.

La république de Platon Ne serait rien que l'apprentie De cette famille amphibie.

Ils savent en hiver élever leurs maisons,
Passent les étangs sur des ponts,
Fruit de leur art, savant ouvrage;
Et nos pareils ont beau le voir,
Jusqu'à présent tout leur savoir
Est de passer l'onde à la nage.

Que ces castors ne soient qu'un corps vide d'esprit, Jamais on ne pourra m'obliger à le croire<sup>1</sup>.

M. Flourens nous prouve cependant que les castors ne méritent pas la réputation d'intelligence que leur fait la Fontaine:

« Le castor est un mammifère de l'ordre des ron geurs, c'est-à-dire de l'ordre même qui a le moins d'in telligence; mais il a un instinct merveilleux, celui de

<sup>1</sup> Liv. X, f. 1re.

se construire une cabane, de la bâtir dans l'eau, de faire des chaussées, d'établir des digues; et tout cela avec une industrie qui supposerait, en elfet, une intelligence très-élevée dans cet animal, si cette industrie dépendait de l'intelligence.

« Le point essentiel était donc de prouver qu'elle n'en dépend pas; et c'est ce qu'a fait F. Cuvier. Il a pris des castors très-jeunes; et ces castors, élevés loin de leurs parents, et qui par conséquent n'en ont rien appris, ces castors, isolés, solitaires, qu'on avait placés dans une cage, tout exprès pour qu'ils n'eussent pas besoin de bâtir, ces castors ont bâti, poussés par une force machinale et aveugle, en un mot par un pur instinct<sup>1</sup>. »

Nous touchons ici à un nouveau point de la question, la différence fondamentale entre l'instinct et l'intelligence. Écoutons encore M. Flourens :

- « L'opposition la plus complète sépare l'instinct de l'intelligence.
- « Tout, dans l'instinct, est aveugle, nécessaire et invariable; tout, dans l'intelligence, est électif, conditionnel et modifiable.
- « Le castor qui se bâtit une cabane, l'oiseau qui se construit un nid, n'agissent que par instinct.
  - « Le chien, le cheval, qui apprennent jusqu'à la

<sup>1</sup> M. Flourens, p. 56 et 37.

signification de plusieurs de nos mots et qui nous obéissent, font cela par intelligence.

« Tout, dans l'instinct, est inné: le castor bâtit sans l'avoir appris; tout y est fatal: le castor bâtit, maîtrisé par une force constante et irrésistible.

« Tout, dans l'intelligence, résulte de l'expérience et de l'instruction: le chien n'obéit que parce qu'il l'a appris; tout y est libre: le chien n'obéit que parce qu'il le veut.

« Ensin tout, dans l'instinct, est particulier: cette industrie si admirable que le castor met à bâtir sa cabane, il ne peut l'employer qu'à bâtir sa cabane; et tout, dans l'intelligence, est général: car cette même flexibilité d'attention et de conception que le chien met à obéir, il pourrait s'en servir pour faire toute autre chose.

« Il y a donc, dans les animaux, deux forces distinctes et primitives : l'instinct et l'intelligence. Tant que ces deux forces restaient confondues, tout, dans les actions des animaux, était obscur et contradictoire. Parmi ces actions, les unes montraient l'homme supérieur à la brute, et les autres semblaient faire passer la supériorité du côté de la brute. Contradiction aussi déplorable qu'absurde! Par la distinction qui sépare les actions aveugles et nécessaires des actions électives et conditionnelles, ou, en un seul mot, l'instinct de l'intelligence, toute contradiction cesse, la clarté succède à

la confusion: tout ce qui, dans les animaux, est intelligence, n'y approche, sous aucun rapport, de l'intelligence de l'homme; et tout ce qui, passant pour intelligence, y paraissait supérieur à l'intelligence de l'homme, n'y est que l'effet d'une force machinale et aveugle<sup>4</sup>. »

Cette différence entre l'instinct et l'intelligence est extrêmement importante dans la question qui nous occupe. Chose curieuse, la supériorité et la sûreté même de l'instinct font son infériorité à côté de l'intelligence. Par son instinct, l'animal ne peut pas se tromper, tandis que par son intelligence il peut faire plus ou moius bien. Par son intelligence faillible, il s'approche plus ou moins de l'homme; par son instinct infaillible, il s'approche des choses. La gravitation est une loi encore plus sûre que l'instinct et qui conduit plus infailliblement les astres dans leurs mouvements que l'instinct ne conduit les animaux. L'astre peut bien moins se tromper dans sa marche que l'astronome dans ses calculs. L'astronome cependant vaut mieux que l'astre, parce qu'il est une intelligence et une personne, tandis que l'astre est une chose qui suit sa loi sans la connaître, à moins que, selon une vieille croyance de l'Orient, nous ne donnions à chaque astre un ange qui le conduise, c'est-à-dire une intelligence et une personne.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> P. 37, 38 et 39.

La Fontaine n'a point fait la distinction entre l'instinct et l'intelligence chez les animaux. De là deux erreurs. Premièrement, il attribue à l'intelligence des animaux beaucoup de choses qui ne sont que l'esfet de l'instinct; et, comme les choses que l'animal fait par instinct sont accomplies avec une industrie merveilleuse, la Fontaine est disposé à croire que sur certains points l'intelligence des animaux est supérieure à celle des hommes. Secondement, il oublie une remarque importante: par l'instinct, les animaux de chaque espèce sont égaux entre eux; par l'intelligence, ils sont supérieurs et inférieurs les uns aux autres. J'ajoute que l'intelligence individuelle des animaux travaille sur leur instinct et le développe; c'est-à-dire que tous les chiens ayant l'instinct de la chasse, il y a cependant des chiens qui chassent mieux que d'autres, parce qu'il y a des chiens qui ont plus d'intelligence et qui par !cur intelligence ont développé leur instinct.

Il est donc très-important de déterminer ce qui dans les animaux est l'effet de l'instinct et l'effet de l'intelligence, afin de ne pas croire à la supériorité de leur intelligence en voyant la sûreté de l'instinct ou du mécanisme, et afin, d'autre part, de ne pas croire à l'égalité de l'intelligence chez les animaux dans chaque famille. Les familles d'animaux ont, comme les familles humaines, leurs individus plus ou moins bien doués. Les deux rats, par exemple, dont la Fontaine nous

raconte l'histoire, sont, selon moi, des rats d'élite:

Deux rats cherchaient leur vie; ils trouvèrent un œuf.

Le diné suffisait à gens de cette espèce:

Il n'était pas besoin qu'ils trouvassent un bœuf.

Pleins d'appétit et d'allégresse,

Ils allaient de leur œuf manger chacun sa part,

Quand un quidam parut: c'était maître renard,

Rencontre incommode et fâcheuse:

Car comment sauver l'œuf? Le bien empaqueter,

Puis des pieds de devant ensemble le porter,

Ou le rouler ou le traîner,

C'était chose impossible autant que hasardeuse.

Nécessité l'ingénieuse

Leur fournit une invention.

Comme ils pouvaient gagner leur habitation,

L'écornifleur étant à demi-quart de lieue,

L'écornifleur étant à demi-quart de lieue, L'un se mit sur le dos, prit l'œuf entre ses bras, Puis, malgré quelques heurts et quelques mauvais pas, L'autre le traîna par la queue.

Qu'on m'aille soutenir, après un tel récit, Que les bêtes n'ont point d'esprit!

L'exemple des deux rats de la Fontaine ne prouve pas que tous les animaux aient autant d'intelligence qu'en ont montré ces deux bêtes; il ne prouve même pas que tous les rats soient aussi avisés. Ce n'est pas là un effet d'instinct, mais un effet d'intelligence. Ces deux rats, s'ils sont de l'histoire et non de la fable, étaient des individus évidemment supérieurs à ceux de leur espèce.

Voyons enfin quelle est la conclusion de la Fontaine, elle ne manque ni de hardiesse ni de justesse:

Pour moi, si j'en étais le maitre, Je leur en donnerais <sup>1</sup> aussi bien qu'aux enfants. Ceux-ci pensent-ils pas dès leurs plus jeunes ans ? Quelqu'un peut donc penser, ne se pouvant connaître.

Par un exemple tout égal, J'attribuerais à l'animal, point une raison selon notre

Non point une raison selon notre manière, Mais beaucoup plus aussi qu'un aveugle ressort. Je subtiliserais un morceau de matière, Quintessence d'atome, extrait de la lumière, Je ne sais quoi plus vif et plus mobile encor Que le feu.....

Je rendrais mon ouvrage Capable de sentir, juger, rien davantage Et juger imparfaitement,

Sans qu'un singe jamais fit le moindre argument A l'égard de nous autres hommes,

Je ferais notre lot infiniment plus fort; Nous aurions un double trésor:

L'un, cette âme pareille en tous tant que nous sommes, Sages, fous, enfants, idiots,

Hôtes de l'univers sous le nom d'animaux;

L'autre, encore une autre âme, entre nous et les anges

Commune en un certain degré; Et ce trésor à part créé

Suivrait parmi les airs les célestes phalanges, Entrerait dans un point sans en être pressé,

Ne finirait jamais, quoiqu'ayant commencé: Choses réelles, quoique étranges. Tant que l'enfance durerait,

Cette fille du ciel en nous ne paraîtrait Qu'une tendre et faible lumière:

L'organe étant plus fort, la raison percerai

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De l'esprit.

Les ténèbres de la matière, Qui toujours envelopperait L'au tre âme imparfaite et grossière.

Nous voilà, si je ne me trompe, en pleine philosophie. Et d'abord cette comparaison entre l'âme de l'homme enfant et l'âme des bêtes n'est point une invention de la Fontaine. Aristote, cité par M. Flourens, dit que, « si l'on considère l'homme dans son « enfance, son âme ne diffère en rien, pour ainsi dire « de celle des bêtes. Ce n'est donc point aller contre la « raison de dire qu'il y a entre l'homme et les ani-« maux des facultés communes, des facultés voisines « et des facultés analogues1. » Ces deux âmes, dont l'une nous est commune avec les animaux, et l'autre avec les anges, sont les deux âmes ou plutôt les deux vies de saint Augustin: vita corporis anima, vita anima Deus <sup>2</sup>. Enfin cette âme des animaux, moitié matérielle et moitié spirituelle, que la Fontaine essave de nous faire comprendre en disant:

Qu'il subtiliserait un morceau de matière,

Voici ce qu'en disait, dès 1672, le père Pardies dans

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aristote, *Histoire des animaux*, liv. VIII. — M. Flourens, p. 45 et 44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voici la citation exacte de saint Augustin: « Vita carnis tuæ anima tua. Vita animæ tuæ Deus tuus. » (In Jeannem, tractatus 47.)

son excellent traité de la Connaissance des bêtes1: « .... Quelque soin que nous prenions de considérer les bêtes, nous ne pouvons jamais rien découvrir qui nous fasse reconnaître que leurs actions se font autrement que celles des nôtres, qui se font par le moyen des connaissances purement sensibles, sans aucune perception intellectuelle; et voilà la nécessité qui nous oblige à reconnaître des âmes matérielles. Quelque difficulté qu'il puisse y avoir à former une idée claire et distincte de la nature de ces âmes, nous ne devons pas hésiter là-dessus, puisque nous sommes persuadés qu'en une infinité de rencontres il nous faut reconnaître des choses que nous ne pouvons d'ailleurs nous représenter clairement. La divisibilité à l'infini, l'incommensurabilité des lignes, l'union de l'âme spirituelle et du corps, sont assurément des choses qui passent la plupart des hommes. Nous avons bien de la peine à concevoir tout cela, et néanmoins nous sommes certains que cela est2. »

Commentant la Fontaine par Aristote, par saint Augustin et par le père Pardies, j'ai voulu montrer une fois de plus comment le fabuliste aimait à traiter les questions de philosophie, et les traitait presque en

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La Fontaine n'a publié les livres VII, VIII, IX, X et XI de ses fables qu'en 1678 et 1679.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Discours de la connaissance des bêtes, par le père Pardies, de Compagnie de Jésus, 2° éd., Paris, 1678, p. 262, 263 et 264. — L 1° édition est de 1672.

homme du métier, y mettant seulement la grâce de son génie; avec quelle justesse d'esprit enfin il discutait la question de l'âme des bêtes, sans se faire l'apologiste des animaux jusqu'à déprécier l'homme, sans élever l'homme jusqu'à nier toute parenté entre lui et les animaux. Mais ne croyez pas que ces questions de philosophie qui touchent à la nature des animaux, et par conséquent à la condition des acteurs du drame de la Fontaine, ne soient traitées par lui qu'une seule fois et dans la fable que nous venons de voir: il y revient plusieurs fois avec une prédilection visible. Ce retour du poëte à ses idées favorites nous fournira l'occasion de quelques nouveaux rapprochements avec divers philosophes.

## DIX-NEUVIÈME LECON

SUITE DU CHAPITRE PRÉCÉDENT — LA FONTAINE PHILOSOPHE — L'AME DES BÊTES — LE SYSTÈME DU PÈRE BOUGEANT

J'ai parlé du père Bougeant et de son ouvrage intitulé: Amusement philosophique sur le langage des bêtes. Je dois en dire quelques mots: je ne veux pas, en effet, passer sous silence le bizarre système du bou père sur la nature des animaux, et les arguments plus bizarres encore à l'aide desquels il le défend.

Les bêtes, selon le père Bougeant, sont ces innombrables démons qui se sont révoltés contre Dieu et qu'en attendant le jugement dernier, Dieu a punis en les transformant en animaux de toutes sortes et en les soumettant à la puissance de l'homme. Parmi les démons révoltés, les plus importants sont restés dans leur état naturel de diables, sans être assujettis à prendre la forme des bêtes : « Ils s'occupent à tenter les hommes, à les séduire, à les tourmenter... Ce sont ces esprits malfaisants que l'Écriture appelle les puissances des ténèbres et les puissances de l'air... Des autres, Dieu en a fait des millions de bêtes de toute espèce, qui servent aux usages de l'homme... Et, si ces esprits superbes connaissent leur état, quelle humiliation pour eux de se voir ainsi réduits à n'être que des bêtes¹! »

Dans cette transformation en bêtes du peuple des démons, tandis que les chefs gardent leur taille gigantesque, le père Bougeant imite, sans le savoir peut-être, Milton, qui, ne pouvant pas faire tenir tous ses démons dans son Pandémonium, c'est-à-dire dans la salle de son assemblée infernale, a pris le parti de transformer en petits animaux de toute espèce la populace des diables, laissant aux chefs seulement leur taille et leur figure. Ce qui dans Milton est une invention à la fois grande et bizarre, devient dans le père Bougeant le sujet de plaisanteries prétentieuses qui sentent à la fois le houdoir et la sacristie. Mettez dans les Précieuses ridicules un abbé au lieu d'un marquis, il parlera comme le père Bougeant fait parler les interlocuteurs de son dialogue: « Une dame fort aimable interrompant l'auteur du nouveau système, - Monsieur, lui dit-elle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pages 31 à 33. Édit. de 1750.

avec beaucoup de vivacité, il m'importe fort peu que les diables soient humiliés ou non, et qu'ils souffrent dès à présent les peines de l'enfer; mais je ne veux pas que les bêtes soient des diables. Comment! ma chienne serait un diable qui coucherait la nuit avec moi et qui me caresserait tout le jour? Je ne vous le passerai jamais. — J'en dis autant de mon perroquet, reprit une eune demoiselle. Il est charmant; mais, si j'étais persuadée que ce fût un petit diable, il me semble que je ne le pourrais souffrir 1. »

Les objections que l'auteur se fait faire par des dames aimables ne le déconcertent pas : il trouve que son système a toutes sortes d'avantages. Voici, par exemple, un de ces avantages : « Persuadés que nous sommes que les bêtes ont du sentiment, à qui de nous n'est-il pas arrivé mille fois de les plaindre des maux excessifs auxquels la plupart d'entre elles sont exposées et qu'elles souffrent réellement? Que les chevaux sont à laindre! disons-nous à la vue d'un cheval qu'un impitoyable charretier accable de coups. Qu'un chien que l'on dresse à la chasse est misérable! Que le sort des bêtes qui vivent dans les bois est triste! Continuellement elles essuyent toutes les injures de l'air; toujours agitées de la crainte de devenir la proie des chasseurs ou d'un animal plus féroce; obligées de chercher sans

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pages 33 et 34.

cesse avec beaucoup de fatigue une légère et insipide nourriture; souffrant souvent une faim cruelle, et sujettes d'ailleurs aux maladies et à la mort. Que les hommes soient assujettis à toutes les misères qui les accablent, la religion nous en apprend la raison : c'est qu'ils naissent pécheurs. Mais quel crime ont commis les hêtes pour naître sujettes à des maux si cruels<sup>1</sup>? »

Si nous consentons à croire avec l'auteur du non-veau système que les bêtes sont des démons condamnés à la souffrance et attendant les châtiments éternels que leur réserve le jugement universel, tout s'explique alors. Les chevaux sont accablés de coups par les charretiers: quoi de plus juste? Ne sont-ce pas des démons que Dieu veut châtier? Les cerfs sont poursuivis par les chasseurs et par les chiens: quoi de plus juste? « Les esprits rebelles méritent un châtiment encore plus rigoureux <sup>2</sup>. » Ce système éclaircit tout: « Les bêtes carnassières et les oiseaux de proie sont cruels; beaucoup d'insectes de la même espèce se dévorent les uns les autres; les chats sont perfides et ingrats; les singes sont malfaisants <sup>5</sup>. » Ne vous en étonnez pas: ce sont des démons.

Mais il y a de bonnes bêtes, douces, aimables, point malfaisantes : sont-ce aussi des diables? Le père Bou-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pages 35 et 56.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Page 37.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Page 38.

geant ne s'explique pas sur ce point. Peut-être, comprenant, comme il le fait, le langage des bêtes, a-t-il reçu même des meilleures bêtes, des confidences qui l'amènent à croire que les bêtes qui passent pour bonnes n'ont cette réputation que parce que nous ne savons pas le fond de leurs pensées. Il a du moins appris, dans les entretiens qu'il a eus avec les animaux, qu'ils sont soumis aux lois de la métempsycose : les démons passent sans cesse du corps d'un animal dans un autre. Cela ne fait pas, ce me semble, que le système du père Bougeant soit moins singulier et moins étrange.

Ce système, après tout, est-il une plaisanterie? on pourrait le croire au ton de badinage que prend l'auteur; mais alors, sans vouloir reprocher au père Bougeant ce que ce badinage sur des choses qui tiennent à la religion, a de messéant dans la bouche d'un ecclésiastique, je dirai, m'en tenant à la critique littéraire, que je trouve la plaisanterie trop longue et pas assez piquante. L'auteur essaye de prouver que les bêtes ont un langage, et il nous traduit, pour ainsi dire, la conversation de deux moineaux qui ont un nid et des petits: « Comment concevoir, dit-il, que deux moineaux, dans la ferveur de leurs amours, ou dans les soins que leur donne l'éducation de leurs petits, n'aient pas mille choses à se dire? Ce serait ici le lieu d'égaver la matière par des détails intéressants; mais je ne veux pas qu'un ouvrage philosophique dégénère en plaisanterie.

e ne m'attache, comme vous voyez, qu'à des raisons solides; et je soutiens qu'il est impossible, dans l'ordre de la nature, qu'un moineau qui aime sa femme n'ait pas, pour se faire écouter, un langage plein d'expression et de tendresse. Il faut qu'il la gronde lorsqu'elle fait la coquette; il faut qu'il menace les galants qui viennent la cajoler; il faut qu'il puisse l'entendre lorsqu'elle l'appelle; il faut, tandis qu'elle couve assidûment ses œufs, qu'il puisse pourvoir à ses besoins, et distinguer si c'est de la nourriture qu'elle demande, ou quelques plumes pour réparer son nid; et, pour tout cela, il faut un langage 1. »

Que dites-vous de ce faux esprit et de ces fausses amabilités? Quoi, voilà ce que les animaux se disent! Je ne me plains pas alors de ne point les entendre. Il y a dans la Fontaine deux pigeons qui s'entretiennent, l'un voulant voyager, l'autre voulant le retenir : quel langage différent!

Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre :
L'un d'eux, s'ennuyant au logis,
Fut assez fou pour entreprendre
Un voyage en lointain pays.
L'autre lui dit : « Qu'allez-vous faire?
Voulez-vous quitter votre frère?
L'absence est le plus grand des maux;
Non pas pour vous, cruel! Au moins que les travaux,
Les dangers, les soins du voyage,

Pages 72 ct 75.

Changent un peu votre courage! Encor, si la saison s'avançait davantage! Attendez les zéphyrs. Qui vous presse? Un corbeau Tout à l'heure annonçait malheur à quelque oiseau. Je ne songerai plus que rencontre funeste, Que faucons, que réseaux. Hélas! dirai-je, il pleut:

Mon frère a-t-il tout ce qu'il veut, Bon soupé, bon gîte et le reste? » Ce discours ébranla le cœur De notre imprudent voyageur;

Mais le désir de voir et l'humeur inquiète L'emportèrent enfin. Il dit : « Ne pleurez point , Trois jours au plus rendront mon âme satisfaite; Je reviendrai dans peu conter de point en point

Mes aventures à mon frère;

Je le désennuierai. Quiconque ne voit guère N'a guère à dire aussi. Mon voyage dépeint Vous sera d'un plaisir extrême.

Je dirai : j'étais là ; telle chose m'avint :

Vous y croirez être vous-même. »

A ces mots, en pleurant ils se dirent adieu.

Le voyageur s'éloigne; et voilà qu'un nuage

L'oblige de chercher retraite en quelque lieu.

Un seul arbre s'offrit, tel encor que l'orage

Maltraita le pigeon en dépit du feuillage.

L'air devenu serein, il part tout morfondu,

Sèche du mieux qu'il peut son corps chargé de pluie,

Dans un champ à l'écart voit du blé répandu,

Voit un pigeon auprès : cela lui donne envie;

Il y vole, il est pris : ce blé couvrait d'un las

Les menteurs et traîtres appas.

Le las était usé; si bien que, de son aile,

De ses pieds, de son bec, l'oiseau le rompt enfin:

Quelque plume y périt, et le pis du destin

Fut qu'un certain vautour, à la serre cruelle,

Vit notre malheureux, qui, traînant la ficelle Et les morceaux du las qui l'avait attrapé, Semblait un forçat échappé. Le vautour s'en allait le lier <sup>1</sup>, quand des nues Fond à son tour un argle aux ailes étendues. Le pigeon profita du conflit des voleurs, S'envola, s'abattit auprès d'une masure,

Crut, pour ce coup, que ses malheurs, Finiraient par cette aventure. Mais un fripon d'enfant, cet âge est sans pitié,

Mais un fripon d'enfant, cet âge est sans pitié, Prit sa fronde, et du coup tua plus d'à moitié

La volatile malheureuse,
Qui, maudissant sa curiosité,
Demi-morte et demi-boiteuse,
Droit au logis s'en retourna.
Que bien, que mal, elle arriva
Sans autre aventure fàcheuse.

Voilà nos gens rejoints; et je laisse à juger De combien de plaisirs ils payèrent leurs peines.

(IX, f. 2.)

Voilà comme il faut entendre le langage des animaux; voilà, quand on l'entend, comme il faut le traduire. Le langage que la Fontaine prête à ses deux pigeons est le langage des cœurs amoureux; il élève les bêtes jusqu'à l'homme en leur donnant la vivacité et la grâce des plus douces passions humaines. Montaigne, au contraire, le grand et piquant docteur du seizième siècle, quand il compare l'homme aux animaux, aime mieux nous abaisser jusqu'à eux par ses railleries.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le saisir.

Nous disons que les bêtes n'ont point de langage entre elles : qu'en savons-nous? L'argument est que nous ne les entendons point : « C'est à deviner à qui est la faute de ne nous entendre point ; car nous ne les entendons, non plus qu'elles nous. Par cette même raison, elles nous peuvent estimer bêtes, comme nous les estimons. Ce n'est pas grand'merveille, si nous ne les entendons pas : aussi ne faisons-nous les Basques et les Troglodytes 1. »

Il y a, comme on le voit, deux manières de rapprocher les animaux de l'homme: on peut abaisser l'homme jusqu'à eux; on peut les élever jusqu'à lui. Le plain-pied se fait en haut ou en bas. Quand Montaigne joue avec sa chatte, « Qui sait, dit-il, si elle passe son temps de moi plus que j'en fais d'elle? Nous nous entretenons de singeries réciproques. Si j'ai mon heure de commencer ou de refuser, aussi a-t-elle la sienne<sup>2</sup>, » Voilà l'homme mis sans façon au niveau de l'animal. L'homme n'y gagne pas, cela est évident; l'animal y gagne peu. Quand, au contraire, la Fontaine fait, de ses deux pigeons, deux amants dont l'un désespère l'autre par ses goûts d'aventures, voilà les animaux élevés au niveau des passions et des aventures humaines. L'homme n'y perd pas; les animaux y gagnent. Je dirais même, si je ne craignais de paraître

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Montaigne, liv. II, ch. xII.

<sup>2</sup> Ibidem.

trop disposé à glorifier les animaux, que de cette manière le niveau moral de la création s'entretient et s'élève. Je ne crains pas pour l'homme de voir ses bons sentiments représentés par les animaux, l'amour fidèle par les pigeons, l'amitié persévérante par le chien. Car si ces bons sentiments, nécessaires au maintien de l'ordre moral en ce monde, venaient à manquer parmi les hommes, ils pourraient au moins se retrouver à l'aide des animaux, et la tradition ne s'en perdrait pas. N'oublions pas que les bons sentiments s'entretiennent l'un par l'autre. On disait à un pauvre qui avait à peine du pain et qui nourrissait un chien : « Il faudrait quitter votre chien. — Eh, monsieur, qui m'aimera, si je quitte mon chien? » Cri admirable, cri d'une âme affectueuse, que l'amitié de son chien défendait seule de l'égoïsme du désespoir.

Nous pouvons donc croire qu'il est de la sagesse divine, qu'il y ait de bons sentiments chez les animaux. J'aime que la Fontaine prête à ses bêtes toutes sortes d'affections humaines, et même les meilleures; j'aime qu'il les rapproche de nous en les élevant. Je n'ai pas peur que ce rapprochement devienne jamais une confusion, puisque des deux âmes que la Fontaine trouve en nous, il y en a une, celle qui est toute spirituelle et émanant de l'âme divine, qu'il nous réserve exclusivement. Il n'y a que l'autre âme, celle qui est à la fois matérielle et spirituelle, celle qui est la vie, qui nous

soit commune avec les animaux. Les rangs sont donc gardés. Mais, une fois la hiérarchie des êtres mise à l'abri de tout désordre, pourquoi la Fontaine n'examinerait-il pas à plaisir et sans scrupule cette seconde âme qui fait notre proximité avec les animaux? Pourquoi n'essayerait-il pas d'en déterminer le caractère? Pourquoi même ne se laisserait-il pas aller à philosopher un peu, selon son penchant, sur le caractère de l'âme propre à chaque espèce? La Fontaine croit que chaque espèce a sa nature originelle, que rien ne peut changer; et cette nature ne dépend pas de la conformation des organes de l'animal : elle a son essence primordiale et inaltérable. Il réfute ainsi, par avance, le système d'Helvétius, qui prétend que l'âme dépend des organes du corps; que ce sont ces organes qui la déterminent et la qualifient; que, si l'on donnait au cheval la main de l'homme, le cheval serait homme, de même qu'en donnant à l'homme la corne du cheval, l'homme serait cheval.

La Fontaine a consacré deux fables <sup>1</sup> à réfuter cette philosophie toute matérialiste, qui n'abaisse pas seulement l'homme jusqu'aux animaux, qui lui ôte son être original pour ne plus lui laisser qu'un être accidentel; qui du même coup ôte aussi à chaque espèce d'animaux son originalité et son individualité, ne faisant plus

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La Chatte métamorphosée en femme, liv. II, f. 18, et la Souris métamorphosée en fille, liv. IX, f. 7.

du monde vivant qu'un être immense qui se diversifie en mille formes différentes, par accident et par hasard. Étendez les nageoires jusqu'à en faire des ailes, les poissons sont des oiseaux; raccourcissez les ailes jusqu'à en faire des nageoires, les oiseaux sont des poissons. La forme est tout, l'espèce n'est rien. Plus de caractère distinctif, sinon l'habitude ou plutôt la nécessité qu'imposent les organes d'agir de telle ou telle manière.

La Fontaine répugne à cette confusion, et il la combat à sa manière. Dans la Chatte métamorphosée en femme , qui est une des fables de son premier recueil ou des six premiers livres, il se borne au récit et ne fait pas encore de philosophie. Il ne tient encore qu'à montrer la force du naturel; il ne raisonne pas sur ce que c'est que le naturel, quelle est cette force mystérieuse et profonde qui constitue les êtres et qui

Un homme chérissait éperdument sa chatte;
Il la trouvait mignonne, et belle, et délicate,
Qui miaulait d'un ton fort doux;
Il était plus fou que les fous.
Cet homme donc, par prières, par larmes,
Par sortiléges et par charmes,
Fait tant qu'il obtient du destin
Que sa chatte, en un bon matin,
Devient femme; et, le matin mème,
Maître sot en fait sa moitié.
Le voilà fou d'amour extrême,
De fou qu'il était d'amitié.
Jamais la dame la plus belle
Ne charma tant son favori
Que fait cette épouse nouvelle

les classe. Dans la Souris métamorphosée en fille, il se met plus à son aise. Cette fable fait partie de son second recueil, c'est-à-dire des six derniers livres : il avait alors toute sa réputation; il était plus sûr de lui et de son public. Il n'en travaillait pas moins ses fables. La confiance, chez les grands écrivains du dix-septième siècle, n'allait jamais jusqu'à la négligence. La fable de

Son hypocondre de mari. Il l'amadoue; elle le flatte: Il n'y trouve plus rien de chatte; Et poussant l'erreur jusqu'au bout, La croit femme en tout et partout : Lorsque quelques souris qui rongeaient de la natte Troublèrent le plaisir des nouveaux mariés. Aussitôt la femme est sur pieds. Elle manqua son aventure. Souris de revenir, femme d'être en posture : Pour cette fois elle accourut à point, Car, ayant changé de ligure, Les souris ne la craignaient point, Ce lui fut toujours une amorce, Tant le naturel a de force! Il se moque de tout : certain âge accompli, Le vase est imbibé, l'étoffe a pris son pli. En vain de son train ordinaire On le veut désaccoutumer : Quelque chose qu'on puisse faire, On ne saurait le réformer. Coups de fourche ni d'étrivières Ne lui font changer de manières; Et, fussiez-vous embâtonnés 1, Jamais vous n'en serez les maîtres. Qu'on lui ferme la porte au nez, Il reviendra par les fenêtres.

(II, 18.)

Armés de bâtons.

la Souris métamorphosée en fille est à la fois un des récits les plus poétiques de la Fontaine et une de ces dissertations philosophiques qu'il aimait tant, qu'il faisait si bien, couvrant toujours le sérieux du fond sous l'agrément de la forme :

Une souris tomba du bec d'un chat-huant.

Je ne l'eusse pas ramassée;

Mais un bramin le fit : je le crois aisément ;

Chaque pays a sa pensée.

La souris était fort froissée.

De cette sorte de prochain

Nous nous soucions peu; mais le peuple bramin

Le traite en frère. Ils ont en tête

Que notre âme, au sortir d'un roi,

Entre dans un ciron ou dans telle autre bête

Qu'il plaît au sort : c'est là l'un des points de leur loi.

Pythagore chez eux a puisé ce mystère.

Sur un tel fondement, le bramin crut bien faire

De prier un sorcier qu'il logeât la souris

Dans un corps qu'elle eût eu pour hôte au temps jadis.

Le sorcier en fit une fille,

De l'âge de quinze ans, et telle et si gentille,

Que le fils de Priam pour elle aurait tenté

Plus encor qu'il ne fit pour la grecque beauté.

Le bramin fut surpris de chose si nouvelle.

Il dit à cet objet si doux:

« Vous n'avez qu'à choisir, car chacun est jaloux

De l'honneur d'être votre époux. —

En ce cas, je donne, dit-elle,

Ma voix au plus puissant de tous. -

Soleil, s'écria lors le bramin à genoux,

C'est toi qui seras notre gendre. —

Non, dit-il, ce nuage épais

Est plus puissant que moi, puisqu'il cache mes traits;
Je vous conseille de le prendre. —
Eh bien! dit le bramin au nuage volant,
Es-tu né pour ma fille? — Hélas! non; car le vent
Me chasse à son plaisir de contrée en contrée:
Je n'entreprendrai point sur les droits de Borée. »

Le bramin fàché s'écria:

a O vent, donc, puisque vent y a, Viens dans les bras de notre belle! »

Il accourait : un mont en chemia l'arrêta. L'éteuf <sup>4</sup> passant à celui-là,

Ii la renvoie et dit : « J'aurais une querelle Avec le rat, et l'offenser

Ce serait être fou, lui qui peut me percer. »

Au mot de rat; la demoiselle Ouvrit l'oreille : il fut l'époux. Un rat! un rat! c'est de ces coups Qu'Amour fait; témoin telle et telle.

Mais ceci soit dit entre nous.

Voilà le conteur; nous verrons tout à l'heure l'argumentateur. Quel tableau poétique! Quelles images! Quelles descriptions faites d'un mot! Le soleil que le bramin adore à genoux, le nuage volant que le vent chasse de contrée en contrée, le vent lui-même qui, amoureux et rapide, accourait dans les bras de la belle: il y a là une pompe et un éclat de poésie cherchés à dessein pour faire contraste avec le dénoûment:

Au mot de rat, la demoiselle Ouvrit l'oreille : il fut l'époux.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La balle du jou de paume.

Comme ces vers courts, vifs et malins, font ressortir la magnificence des premiers! De plus, la Fontaine n'étant pas seulement un poëte, mais un moraliste, il ne veut pas que nous premions son dénoûment pour une fiction comique, et il ajoute, avec cette grâce moqueuse qui lui est propre :

Un rat! un rat! c'est de ces coups Qu'Amour fait : témoin telle ou telle. Mais ceci soit dit entre nous.

Le philosophe cependant ne peut pas laisser passer une si belle occasion d'argumenter à son aise. Que de sujets en effet! L'histoire elle-même, le système de la métempsycose, la distinction fondamentale des espèces, la Fontaine suffit à tout. Il se fait d'abord logicien pour critiquer le sujet même de sa fable :

On tient toujours du lieu dont on vient. Cette fable
Prouve assez bien ce point; mais, à la voir de près,
Quelque peu de sophisme entre parmi ses traits.
Car quel époux n'est point au soleil préférable
En s'y prenant ainsi? Dirai-je qu'un géant
Est moins fort qu'une puce? Elle le mord pourtant.
Le rat devait aussi renvoyer, pour bien faire,
La belle au chat, le chat au chien,
Le chien au loup. Par le moyen
De cet argument circulaire,
Pilpay jusqu'au soleil eût enfin remonté:
Le soleil eût joui de la jeune beauté.

La Fontaine n'est pas fâché assurément que l'histoire arrive au rat, qui est le dénoûment moral, la conclusion philosophique du conte, et qui doit prouver la stabilité de nature des espèces; mais il lui semble qu'elle y arrive mal et par des sophismes que la Fontaine réfute en passant. Il vient de là au système de la métempsycose, dont il expose nettement les deux principaux arguments : 1° l'unité de substance :

Car il faut, selon ce système, Que l'homme, la souris, le ver, enfin chacun Aille puiser son âme en un trésor commun : Toutes sont donc de même trempe.

2° le caractère de chaque espèce résulte de ses organes: rien de fondamental et d'essentiel dans les races; tout est accidentel, tout est relatif :

Mais, agissant diversement Selon l'organe seulement, L'une (l'âme) s'élève, et l'autre rampe. D'où vient donc que ce corps si bien organisé Ne peut obliger son hôtesse De s'unir au soleil? Un rat eut sa tendresse. Tout débattu, tout bien pesé, Les âmes des souris et les âmes des belles Sont très-différentes entre elles. Il en faut revenir toujours à son destin, C'est-à-dire à la loi par le ciel établie : Parlez au diable, employez la magie, Vous ne détournerez nul être de sa fin.

(IX, 7.)

Si vous traduisez en langage philosophique ces deux vers charmants et plaisants:

Les âmes des souris et les âmes des belles Sont très-différentes entre elles,

qu'y trouvez-vous? le respect le plus sincère pour la personnalité humaine et le maintien de l'individualité des espèces. Changez si vous voulez par la pensée la forme des organes; changez la chatte en femme et la souris en fille; le caractère primitif de l'espèce se retrouvera à la première occasion, parce que chaque espèce a ses attributs moraux, et que ces attributs moraux déterminent et maîtrisent les attributs physiques, au lieu d'être déterminés et maîtrisés par eux. La chatte quoique femme, prendra des souris; la souris, quoique fille, épousera un rat. Est-ce une chose étrange, à votre avis, que les attributs moraux des espèces diverses ne puissent jamais être confondus entre cux ni substitués les uns aux autres? Il n'y a rien de si simple; vovez les hommes; quelle ressemblance entre nous tous, soit pour le caractère, soit pour l'esprit! Cependant nous avons chacun notre caractère et notre esprit, qui ne se confondent jamais avec le caractère et l'esprit de notre voisin. Nous pouvons nous imiter les uns les autres; nous pouvons nous gâter ou nous améliorer les uns par les autres : nous ne pouvons pas nous substituer les uns aux autres. Nous gardons toujours la marque de nos penchants et l'empreinte de notre caractère. Non que je veuille faire de notre caractère une prédestination irrésistible, qui nous pousse

au bien ou au mal, et qui anéantit notre liberté; nous pouvons nous pervertir et nous pouvons aussi nous corriger par nous-mêmes. Ne nous y trompons pas pourtant: ces mots, se pervertir et se corriger, veulent dire seulement que nous poussons vers le mal ou vers le bien la force instinctive qui est en nous et qui fait ce qu'on appelle le caractère. Cette force instinctive qui a son tour particulier dans chacun de nous, ne se mêle jamais à celle des autres. L'orme, à côté du chêne, ne devient jamais un chêne, et Pierre ne devient jamais Paul. Qu'y a-t-il cependant entre Pierre et Paul? Presque rien. Les hommes se ressemblent par je ne sais combien de points et ne diffèrent que par un seul, qui est presque imperceptible. Ce point de différence fait leur individualité. Entre le moi de mon voisin et le mien, la cloison est mince; mais elle est indestructible. Il n'y a qu'un degré presque invisible, mais infranchissable. Ce degré, qui parmi les hommes sépare les personnes, parmi les animaux sépare les espèces, et détermine leur nature ou leur destin, comme le dit la Fontaine:

> Il en faut revenir toujours à leur destin, C'est-à-dire à la loi par le ciel établie.

## VINGTIÈME LECON

LA CONDITION

DES ANIMAUX EST-ELLE SUPÉRIEURE A LA CONDITION HUMAINE :

LA FONTAINE ET J. J. ROUSSEAU

J'ai montré comment la Fontaine réhabilite la nature des animaux et la défend contre les dédains de l'école de Descartes. Nous avons vu en même temps qu'à l'aide des deux âmes qu'il croit que nous avons, l'une qui nous est commune avec les animaux et l'autre avec les anges, il maintient la hiérarchie entre nous et les animaux et nous conserve la supériorité de rang. Mais la supériorité de rang fait-elle la supériorité de bonheur? la raison qui nous étève au-dessus des bêtes fait-elle que, pour être plus élevés, nous sommes plus heureux? Vous savez le grand aphorisme de Rousseau dans

son Discours sur l'inégalité des conditions humaines. « L'état de réflexion est un état contre nature, et l'homme qui réfléchit est un animal dépravé. » Je ne veux pas combattre aujourd'hui ce paradoxe. Je prends seulement la conclusion, et je dis : si l'homme qui réfléchit est un animal dépravé, l'animal, qui ne réfléchit pas, est plus heureux que l'homme, et alors il vaut mieux assurément être animal qu'être homme : C'est la moralité de la fable des Compagnons d'Ulysse :

Les compagnons d'Ulysse, après dix ans d'alarmes, Erraient au gré du vent, de leur sort incertains.

Ils abordèrent au rivage
Où la fille du dieu du jour,
Circé, tenait alors sa cour.
Elle leur fit prendre un breuvage

Délicieux, mais plein d'un funeste poison.
D'abord ils perdent la raison;

Quelques moments après, leur corps et leur visage Prennent l'air et les traits d'animaux différents :

Les voilà devenus ours, lions, éléphants;

Les uns sous une masse énorme, Les autres sous une autre forme; Il s'en vit de petits, exemplum ut talpa. Le seul Ulysse en échappa:

Il sut se défier de la liqueur traîtresse. Comme il joignait à la sagesse

La mine d'un héros et le doux entretien, Il fit tant, que l'enchanteresse

Prit un autre poison peu différent du sien.

Une déesse dit tout ce qu'elle a dans l'àme :

Celle-ci déclara sa flamme.

Ulysse était trop fin pour ne pas profiter

D'une pareille conjoncture :

Il obtint qu'on rendrait à ses Grecs leur figure.

« Mais la voudront-ils bien, dit la nymphe, accepter?

Allez le proposer de ce pas à la troupe. »

Ulysse y court et dit : « L'empoisonneuse coupe

A son remède encore, et je viens vous l'offrir :

Chers amis, voulez-vous hommes redevenir?

On vous rend déjà la parole. » Le lion dit, pensant rugir : « Je n'ai pas la tête si folle;

Moi renoncer aux dons que je viens d'acquérir!
J'ai griffe et dents, et mets en pièces qui m'attaque;
Je suis roi : deviendrai-je un citadin d'Ithaque!
Tu me rendras peut-être encor simple soldat.

Je ne veux point changer d'état. » Ulysse du lion court à l'ours : « Eh! mon frère, Comme te voilà fait! Je t'ai vu si joli! —

Ah! vraiment nous y voici,

Reprit l'ours à sa manière :

Comme me voilà fait! comme doit être un ours. Qui t'a dit qu'une forme est plus belle qu'une autre?

Est-ce à la tienne à juger de la nôtre?

Je me rapporte aux yeux d'une ourse mes amours.

Te déplais-je? Va-t'en; suis ta route, et me laisse.
Je vis libre, content, sans nul soin qui me presse;

Et te dis tout net et tout plat: Je ne veux point changer d'état. » Le prince grec au loup va proposer l'affaire; Il lui dit, au hasard d'un semblable refus:

« Camarade, je suis confus Qu'une jeune et belle bergère Conte aux échos les appétits gloutons

Qui t'ont fait manger ses moutons. Autrefois on t'eût vu sauver sa bergerie :

Tu menais une honnête vie. Ouitte ces bois et redevien. Au lieu d'un loup, homme de bien. -En est-il? dit le loup; pour moi, je n'en vois guère. Tu t'en viens me traiter de bête carnassière; Toi qui parles, qu'es-tu? N'auriez-vous pas, sans moi, Mangé ces animaux que plaint tout le village? Si j'étais homme, par ta foi, Aimerais-je moins le carnage? Pour un mot quelquefois vous vous étranglez tous; Ne vous êtes-vous pas l'un à l'autre des loups? Tout bien considéré, je te soutiens en somme Que, scélérat pour scélérat, Il vaut mieux être un loup qu'un homme. Je ne veux point changer d'état. » Ulysse fit à tous une même semonce : Chacun d'eux fit même réponse, Autant le grand que le petit. La liberté, les bois, suivre leur appétit,

C'étaient leurs délices suprêmes 1.

J'ai bien des réflexions à faire sur cette fable. Et d'abord ce lion, si fier d'avoir griffe et dents, et de mettre en pièces quiconque l'attaque, me paraît fort proche parent du lion de Voltaire dans sa satire du Lion et du Marseillais<sup>2</sup>. Seulement le lion de Voltaire est plus philosophe que celui de la Fontaine. Fidèle à la doctrine de Voltaire, il aime à se moquer de l'huma-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La Fontaine, liv. XII, f. 1°. Voir à la fin du volume la scène du Loup et d'Ulysse, dans *les Animaux raisonnables*, pièce du théâtre de la foire.

<sup>2</sup> Voir cette satire à la fin du volume.

nité et de son sort ici-has. Il est des philosophes qui plaignent la condition humaine; Voltaire s'en raille à plaisir. Toutes ses satires se résument dans Candide, si elles le précèdent; ou elles en émanent, si elles le suivent. Candide est la plus insolente et la plus bouffonne caricature de l'humanité qui ait jamais été faite. On se demande si elle a pu être écrite par un homme, tant elle semble étrangère à tout sentiment de pitié humaine; et elle mériterait d'avoir été écrite par un diable. Quelques-uns diront qu'il s'en fallait de peu. Cependant Voltaire aimait les hommes; et il croyait sincèrement à un Dieu miséricordieux. Mais quoi! les optimistes l'avaient impatienté en répétant que tout était bien; et, à cet optimisme qui approuve tout, et qui, en approuvant tout, ôte à la vie humaine et même à la création le mystère dont il a plu à Dieu de la laisser enveloppée, Voltaire opposait son pessimisme railleur, qui condamne tout et qui, en condamnant tout, ôte aussi à Dieu le mystère de sa miséricorde et de sa justice. Le lion qui veut dévorer le Marseillais et qui lui prouve qu'il en a le droit, est évidemment le frère de Candide ou Candide lui-même, qu'une autre Circé à métamorphosé.

Curieux rapprochement à faire entre tous les railleurs ou tous les censeurs de la condition humaine. Le lion de Voltaire dit au Marseillais que, puisque l'homme s'est arrogé le droit de manger les dindons, le lion a bien le droit de manger l'homme. Le monde est un état de guerre, et le droit du plus fort est le droit qui varie le moins. Le loup de la Fontaine raisonne de la même manière. L'homme mange les moutons : pourquoi ne les mangerais-je pas aussi? Les hommes font bien pis : ils s'égorgent mutuellement.

Rousseau ne fait pas un tableau plus flatteur de la société telle qu'elle s'est faite, aussitôt que l'homme est sorti de l'état de nature, c'est-à-dire de l'état où l'homme n'était pas encore un animal dépravé, n'ayant pas réfléchi. La société est aussi l'état de guerre, comme dit le loup de la Fontaine; non pas de guerre ouverte et les armes à la main, mais de guerre sourde, intestine et qui n'est pas moins pernicieuse, « Une fois la société établie, dit Rousseau, être et paraître devinrent deux choses tout à fait différentes, et de cette distinction sortirent le faste imposant, la ruse trompeuse et tous les vices qui en sont le cortége. D'un autre. côté, de libre et indépendant qu'était auparavant l'homme, le voilà, par une multitude de nouveaux besoins, assujetti, pour ainsi dire, à toute la nature et surtout à ses semblables, dont il devient l'esclave en un sens, même en devenant leur maître. Riche, il a besoin de leurs services ; pauvre, il a besoin de leurs secours; et la médiocrité ne le met point en état de se passer d'eux. Il faut donc qu'il cherche sans cesse à les intéresser à son sort, et à leur faire trouver en effet ou en apparence leur profit à travailler pour le sien : ce

qui le reud fourbe et artificieux avec les uns, impérieux et dur avec les autres, et le met dans la nécessité d'abuser tous ceux dont il a besoin, quand il ne peut s'en faire craindre, et qu'il ne trouve pas son intérêt à les servir utilement. Enfin l'ambition enivrante, l'ardeur d'élever sa fortune relative, moins par un véritable besoin que pour se mettre au-dessus des autres, inspirent à tous les hommes un noir penchant à se nuire mutuellement, une jalousie secrète d'autant plus dangereuse que, pour faire son coup plus en sûreté, elle prend souvent le masque de la bienveillance 1. »

Qui ne se persuadera, en lisant cette vive censure de la société, qu'il vaut mieux, comme l'ours de la Fontaine, être un honnête animal vivant au fond des forèts, que d'être homme et de faire partie de l'humanité? La Fontaine, au surplus, est-il le premier qui, dans sa fable des Compagnons d'Ulysse, ait posé la question de la préférence à donner à la condition de l'animal sur la condition de l'homme? Non. Avant lui, un écrivain italien du seizième siècle, Gelli, dans ses dialogues intitulés Circé, avait montré d'une façon très-piquante les compagnons d'Ulysse transformés en animaux et refusant de redevenir hommes. La Fontaine n'a fait qu'abréger et résumer les dialogues de Gelli, qu'il connaissait sans doute; et même il le cite dans son vers, exemplum

<sup>1</sup> Rousseau, Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes.

nt talpa. La taupe, en effet, est un des interlocuteurs d'Ulysse dans les dialogues de Gelli. Après la Fontaine, Fénelon reprit la même question dans son Dialogue d'Ulysse et de Grillus, imitant ainsi, mais comme Fénelon sait imiter, c'est-à-dire en auteur original, les dialogues de Gelli. On voit que Rousseau, dans sa préférence pour la condition des animaux sur la condition des hommes, a de nombreux et d'illustres devanciers. Seulement ses devanciers font en faveur de l'humanité des réserves qu'il a tout à fait abandonnées, craignant sans doute d'énerver son paradoxe, s'il le tempérait.

Examinons rapidement les dialogues de Gelli et de Fénelon, en notant les différences qui les séparent de Rousseau.

Dans Gelli <sup>1</sup>, la première scène est entre Ulysse et un de ses compagnons que Circé a changé en huître. Ulysse a beau lui représenter quel animal imparfait est une huître, l'huître se trouve heureuse dans son état et ne veut pas redevenir homme. Ulysse alors aborde un autre de ses compagnons métamorphosé en taupe, et essaye de lui prouver qu'il vaut mieux être homme que taupe; la taupe résiste :

ULYSSE. — Eh! ma pauvre taupe, lui dit Ulysse, tu as fait comme l'huître : avec la forme humaine tu as perdu la raison. Veux-tu voir si je te dis la vérité?

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Né à Florence en 1498, mort en 1563. La Circé est de 1549.

Considère un peu quels animaux vous êtes; si encore vous étiez complets, je vous trouverais quelque raison.

LA TAUPE. — Que nous manque-t-il donc?

ULYSSE. — Ce qui vous manque? A l'huître, le sons de l'ouïe, de l'odorat, et, ce qui est bien important, le pouvoir de se transporter d'un lieu dans un autre; à toi, la vue, dont tu sais cependant tout le prix, puisqu'elle nous procure plus de connaissances qu'aucun autre sens.

LA TAUPE. — Nous ne sommes pas incomplets pour cela; il vous plaît de nous appeler ainsi par comparaison avec ceux qui sont pourvus de tous les sens; mais pour être imparfaits, il faudrait qu'il nous manquât un sens nécessaire à notre espèce.

ULYSSE. — Mais encore, ne vaudrait-il pas micux les avoir tous?

LA TAUPE. — Non, assurément. La vue, à moi qui suis taupe? L'ouïe, l'odorat à l'huître, et le pouvoir d'aller d'un lieu dans un autre? Écoute un peu, et tu comprendras que nous avons raison. Dis-moi : pourquoi la nature vous a-t-elle donné la faculté de vous mouvoir, si ce n'est pour chercher ce qui vous manque?

ULYSSE. — Évidemment, la nature n'a pas cu d'autre but; aussi dit-on que chaque mouvement naît d'un besoin.

LA TAUPE. — Ainsi donc, si vous trouviez près de

vous tout ce qui vous est nécessaire, vous ne changeriez jamais de place.

ULYSSE. — Pourquoi faire?

LA TAUPE. — Eh bien! pourquoi l'huître aurait-elle besoin de se mouvoir, si partout elle rencontre à côté d'elle tout ce qui lui est nécessaire? Que ferait-elle de l'odorat, puisque la nature lui fournit de quoi se nourrir sans qu'elle ait à rechercher si telle chose lui convient ou non? Et moi, qui veux demeurer sur la terre, où je trouve de quoi me contenter, quel besoin ai-je de la vue?

ULYSSE. — Tu peux n'en pas avoir besoin; mais encore devrais-tu la souhaiter.

LA TAUPE. — A quoi bon, si cette faculté ne convient pas à ma nature? Il me suffit d'ètre parfaite dans mon espèce. Mais toi, par exemple, as-tu jamais ambitionné l'éclat d'une étoile, les ailes d'un oiseau?

ULYSSE. — Rien de tout cela ne nous convient.

LA TAUPE. — Mais encore, si les autres hommes avaient reçu ces dons de la nature, tu les souhaiterais pour toi.

Ulysse. — Assurément.

LA TAUPE. — Et moi aussi, je voudrais voir, si les autres taupes voyaient; mais puisqu'elles n'ont pas cette faculté, je n'y pense pas, bien loin de la désirer. Ne te fatigue donc plus à me prouver que je dois reprendre la forme humaine; parfaite pour mon espèce,

je vis sans penser au monde, et veux rester comme je suis. A ne compter que les déplaisirs, la vie des hommes ne vaut pas la nôtre. Suis donc ta destinée; pour moi, je vais me retirer un peu plus avant sous la terre<sup>1</sup>.»

Ulysse s'adresse alors à un serpent. En vain il lui dit qu'il aurait désormais la mémoire et l'imagination, au lieu d'avoir seulement la perception des choses présentes : le serpent refuse, malgré ces belles promesses, de redevenir homme :

« Merci, Ulysse, tu prends trop de peine; je n'accepte pas la faveur que tu m'offres; elle m'assujettirait à mille infirmités, et je ne pourrais plus jouir de rien tranquillement. Au moindre accident, je sentirais mille douleurs, et, ce qui est bien pis, il faudrait encore me tenir en garde contre la mort; car enfin à chaque instant je peux m'estropier. Me vois-tu réduit à vivre contrefait et infirme ?? »

Vrais élèves de Rousseau, les animaux de Gelli craignent de réfléchir, de peur de se dépraver, c'est-à-dire de redevenir hommes. C'est par la réflexion, en effet, que l'animal entre dans l'humanité; dans Gelli il s'arrête prudemment sur le seuil de cette porte, comme d'une porte de malheurs et de soucis.

Refusé par le serpent, Ulysse va trouver le lièvre.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La Circé de Gelli a été traduite en français vers 1680; j'ai refait en partie la traduction.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pages 77 et 78.

Le lièvre est un penseur et un songeur : il ne doit pas craindre de réfléchir. Mais le lièvre non plus ne veut pas changer de condition. Il sait toutes les misères de l'humanité; il sait que nos plaisirs ne sont que des douleurs déguisées ou oubliées.

LE LIÈVRE. — Tu me vantes vos plaisirs, Ulysse; mais les hommes n'y trouvent-ils pas, quelle que soit leur condition, plus d'amertume que de douceur? Un vieux poëte grec l'a dit : « Le plaisir qu'on rencontre dans le monde n'est pas le vrai plaisir; c'est la douleur sous le costume du plaisir. »

ULYSSE. — Je voudrais bien savoir comment ton poëte prouve ce qu'il avance.

Le lièvre. — Écoute et tu l'apprendras. Lorsque la boîte apportée par Pandore s'ouvrit sur la terre, tous les maux, toutes les misères de la vie humaines étaient déjà sortis, quand le plaisir sortit à son tour. Il se mit à courir le monde, séduisant tous les hommes; si bien que pour le suivre, de toutes parts on désertait la route du ciel. Jupiter, irrité, résolut d'enlever le plaisir à la terre et de le rappeler parmi les dieux: il envoya les Muses après lui, et les neuf sœurs, l'attirant par leurs divines harmonies, le ramenèrent dans l'Olympe, mais, en route, il avait dû laisser tomber sa robe sur la terre, rien d'impur, aucun ornement corruptible ne pouvant trouver place au ciel. Cependant la douleur, repoussée de tous côtés, allait errant

à travers le monde : cette robe frappa ses regards; la pensée lui vint de s'en revêtir; dès qu'on ne pourrait plus la connaître, on ne songerait plus à la chasser; voilà donc la robe mise, et c'est ainsi que depuis ce jour la douleur, parcourant le monde sous le costume du plaisir, trompe éternellement les hommes.

ULYSSE. — Mais quelle est la morale de cette fable?

Le lièvre. — C'est que toutes les choses que les hommes regardent comme des plaisirs portent une douleur avec elles; et la raison en est que tous les plaisirs du monde sont au fond des douleurs, revêtues d'une apparence de plaisir qui les dissimule. Enchantés par cette tromperie, les hommes s'y abandonnent avec ardeur, et l'expérience qu'ils en font leur laisse plus d'amertume que de joie 1. »

N'ayant pu persuader le lièvre, Ulysse s'adresse à un bouc, qui le refuse comme les autres. « Si je m'adressais à quelque animal femelle, se dit Ulysse, peut-être serais-je plus heureux? » et il entre en conversation avec la biche. C'est celle-là surtout qui ne veut pas redevenir femme :

LA BICHE. — Et n'avons-nous pas raison? ne voyonsnous pas les femmes traitées chez vous en esclaves ou en servantes, quand elles devraient être vos compagnes, ainsi que la justice l'exige. Prenez au hasard parmi les différentes espèces d'animaux : vous n'en

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pages 106 et 108

trouverez aucune où la femelle ne soit, non pas l'esclave, mais la compagne du mâle, partageant ses plaisirs comme ses fatigues. L'homme seul veut être appelé maître et seigneur; au fond, il n'est qu'un tyran aussi injuste qu'insupportable, lui qui ose ainsi traiter sa femme parce que la nature l'a faite moins forte et moins résolue. »

En vain Ulysse se récrie et veut prouver à la biche que les hommes regardent les femmes comme leurs compagnes. « Agréable compagnie, en effet, reprend la biche; l'une toujours esclave, l'autre toujours maître! Et, pour comble de misère, ne faut-il pas encore que nous achetions au poids de l'or notre servitude? car vous avez imaginé cette belle loi : quand l'une de nous veut s'unir à quelqu'un de vous autres, ou, pour parler votre langage, devenir sa compagne, il faut qu'elle lui compte une dot.

ULYSSE. — Mais si on a établi cet usage, c'est seulement dans votre intérêt.

LA BICHE. — Dans notre intérêt! Quand les autres payent pour qu'on leur obéisse, nous payerons, nous, pour qu'on nous commande 1! »

Il n'y a qu'une chose qui pourrait décider la biche à redevenir femme, ce serait qu'elle aurait le plaisir de parler <sup>2</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pages 160 et 162.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Page 184.

Quant au lion de Gelli, qui refuse plus obstinément qu'aucun autre animal de redevenir homme, ce n'est pas seulement parce qu'il a griffe et dents, comme celui de la Fontaine, et qu'il met en pièces quiconque l'attaque; il est plus philosophe que son confrère, et il semble savoir d'avance par cœur le discours de Rousseau sur l'inégalité des conditions humaines. Qu'estce en effet qui fait l'inégalité des conditions ici-bas? C'est le développement de l'intelligence, c'est la réflexion, c'est l'industrie, c'est le travail des mains aidé du travail de l'esprit. Les conditions humaines sont inégales, dit Rousseau, parce que l'homme se développe et il se développe surtout dans la société. « L'inégalité, étant presque nulle dans l'état de nature, tire sa force et son accroissement du développement de nos facultés et des progrès de l'esprit humain. » Dans la société, en effet, les facultés de l'homme ont plus d'occasions et de chances de se développer que dans la solitude. Une fois que l'homme est en rapport avec ses semblables, il s'ingénie et s'avise, il se compare et se mesure; il y a des forts et des faibles, des habiles et des sots, des bons et des méchants; il v en a qui prévoient que, s'ils abattent l'arbre pour avoir le fruit, ils n'auront le fruit qu'une fois, et qu'au contraire, s'ils laissent vivre l'arbre et même s'ils le cultivent, ils auront le fruit tous les ans. Cette seule réflexion crée déjà entre les hommes du même pays une prodigieuse inégalité,

Écoutons le lion de Gelli, vrai disciple ou vrai précurseur de Jean-Jacques Rousseau:

Le Lion. — Sans doute nons n'avons pas comme vous la raison pour remédier à toutes les maladies de l'âme, sinon complétement, au moins en partie; mais nous n'avons pas non plus votre malice, qui en accroît la malignité; nous n'avons pas vos appétits désordonnés, insatiables; beaucoup de choses que vous connaissez, nous sont inconnues. Dis-moi un peu : comment l'ambition se glisserait-elle chez nous? Étant tous égaux, personne parmi nous ne songe à mépriser son voisin; nous ne reconnaissons ni royauté, ni aucune de ces distinctions honorifiques dont la poursuite pourrait nous entraîner à quelque injustice, comme cela se voit trop souvent chez vous. Pour la jalousie, entre animaux d'une même espèce, tous égaux entre eux, elle ne saurait exister; et, à l'égard des espèces voisines, nous n'y songeons même pas, n'ayant aucun moyen de connaître ou d'apprécier leur félicité. Quant à être avares, nous ne savons pas même distinguer le mien et le tien.

Ainsi l'égalité, grâce à l'absence des idées, des sentiments et des désirs propres à l'âme humaine, voilà l'idéal de Rousseau; et c'est cette égalité sans passions et sans réflexions que préconise aussi le lion philosophe de Gelli.

Il n'est pas jusqu'au chien, toujours ami de

l'homme, qui ne regrette qu'Ulysse n'ait pas été converti aussi en bête : il serait bien plus heureux :

Le chien. — Je suis bien fâché que Circé ne vous ait pas accordé le même bonheur qu'à moi.

ULYSSE. — Et quel est donc ce grand bonheur?

Le chien. — Celui d'avoir été comme moi métamorphosé par Circé en quelque bête.

ULYSSE. — Comment! tu crois que c'est un bonheur de perdre la forme humaine pour prendre celle d'une bête brute?

LE CHIEN. — C'est mon sentiment, et ce serait aussi le vôtre, si vous aviez éprouvé comme moi les douceurs de notre condition. Si vous n'en êtes pas persuadé, donnez-moi un moment d'audience, et je vais vous le faire voir clairement.»

Voyez comme le dialogue a marché. Au commencement, c'était Ulysse qui ne doutait pas de persuader à ses compagnons de redevenir hommes; et voici maintenant que le chien essaye de persuader à Ulysse qu'il aurait mieux valu pour lui d'être changé en bête comme les autres. Ulysse, ébranlé par les raisonnements de ses compagnons et surtout par leur refus de redevenir hommes, Ulysse se laisse prêcher par le chien la supériorité des animaux sur les hommes. La prééminence de l'espèce humaine va-t-elle donc être détruite? Le privilége qui nous distingue des animaux, la raison, ne doit-elle plus être considérée que comme

la cause de tous nos maux? Que faut-il croire? Après avoir tant plaidé pour les animaux, il est temps que Gelli conclue pour l'homme, si c'est là la conclusion à laquelle il veut arriver. Telle est, en effet, sa conclusion un peu imprévue, et c'est l'éléphant qu'il prend pour interprète. L'éléphant est une bête avisée et qui accepte de redevenir homme, « pour avoir des notions universelles, au lieu des notions particulières propres à l'animal. »

Ainsi le dénoûment des dialogues de Gelli est favorable à la prééminence de l'humanité, et le dernier chapitre du roman est, comme à l'ordinaire, en l'honneur de la morale. Il était temps. Rendons cependant justice à l'auteur italien : à voir l'élévation et la force des pensées de l'éléphant, nous devons le croire sincèrement convaincu de la supériorité de l'homme sur les animaux, pourvu que l'homme n'abjure pas les droits de sa raison et ne dégrade pas son âme par l'ignorance ou par les passions. Citons quelques passages de ce dernier dialogue, qui est la conclusion de l'ouvrage :

L'éléphant. — Il suffit, Ulysse, ne m'en dis pas davantage; délivre-moi au plus vite de cette enveloppe grossière et rends-moi ma première forme; j'ai trop perdu quand Circé m'a changé en éléphant.

Ulysse. — Je t'accorde la grâce que tu demandes, en vertu du pouvoir qu'elle m'a donné.

Aglaprème (l'éléphant devenu homme). — O la belle

chose! ó la merveilleuse chose d'être homme! comme j'en suis convaincu aujourd'hui plus que jamais, maintenant que j'ai éprouvé l'une et l'autre condition! Combien la lumière semble belle à qui vit depuis longtemps dans les ténèbres! Comme le bien paraît meilleur quand on a connu et pratiqué le mal. Cent fois malheureux et infortunés ceux qui pour un peu de ces jouissances que les sens nous procurent, consentent à vivre comme des bêtes! Je te remercie, Ulysse, du fond de mon cœur; c'est ta sagesse qui m'a fait connaître la vérité, c'est ton éloquence qui m'entraîne à te suivre. Puissent les dieux recompenser dignement le service que tu m'as rendu! Mais je sens la nature qui m'inspire; elle m'apprend que la reconnaissance de l'homme est due avant tout au créateur : c'est donc lui que je veux remercier mille fois de m'avoir fait connaître l'imperfection des autres créatures et la perfection de l'homme, pour me donner envie d'y revenir. »

Alors, dans le transport de sa reconnaissance, Aglaphème chante un hymne plus philosophique encere que poétique, et qui finit par cette strophe:

« L'homme, qui est votre animal propre et particulier, à moteur éternel, chante aujourd'hui votre toute-puissance et désire de toutes les forces de son âme qu'on vous rende à jamais toute sorte de gloire et d'honneur.

ULYSSE. - N'aviez-vous pas, lorsque vous éti z élé-

phant, cette connaissance de la première cause de l'univers?

AGLAPHÈME. — Non, je ne l'avais pas; mais, dès que j'ai eu repris la forme d'homme, je l'ai sentie naître dans mon âme comme une propriété qui m'était naturelle, ou, pour parler plus juste, elle m'est revenue. Je commence à croire que la première cause a aimé l'homme plus que toutes les autres choses, puisqu'elle lui a donné une nature fort élevée au-dessus des autres créatures; et qu'ainsi la fin de l'homme ne doit pas être semblable à celle des autres animaux, qui n'ont pas comme lui la connaissance de cette première cause '. »

Ainsi, par le corps et par les sens, nous sommes inférieurs aux animaux; et, tant que nous ne tenons compte que de ce qui dépend du corps et de ce qui concerne la vie matérielle, mieux vaut être animal qu'être homme. Nous ne sommes supérieurs aux bêtes que par l'âme et par son rapport avec Dieu. C'est par là que, comme le dit éloquemment l'éléphant, l'homme est proprement l'animal de Dieu. Cette conclusion de Gelli est aussi celle de Fénelon dans son charmant dialogue d'Ulysse et Grillus:

ULYSSE. — N'êtes-vous pas bien aise, mon cher Grillus, de me revoir et d'être en état de reprendre votre ancienne forme?

<sup>1</sup> Pages 360-364.

Grillus. — Je suis bien aise de vous voir, favori de Minerve; mais, pour le changement de forme, vous m'en dispenserez, s'il vous plaît.

Ulvsse. — Hélas! mon pauvre enfant, savez-vous bien comment vous êtes fait? Assurément vous n'avez point la taille belle; un gros corps courbé vers la terre, de longues oreilles pendantes, de petits yeux à peine entr'ouverts, un groin horrible, une physionomie très-désavantageuse, un vilain poil grossier et hérissé. Enfin vous êtes une hideuse personne; je vous l'apprends, si vous ne le savez pas. Si peu que vous ayez de cœur, vous vous trouverez trop heureux de redevenir homme.

Grillus. — Vous avez beau dire, je n'en ferai rien: le métier de cochon est bien plus joli. Il est vrai que ma figure n'est pas fort élégante; mais j'en serai quitte pour ne me regarder jamais au miroir. Aussi bien, de l'humeur dont je suis depuis quelque temps, je n'ai guère à craindre de me mirer dans l'eau et de m'y reprocher ma laideur: j'aime mieux un bourbier qu'une claire fontaine.

ULYSSE. — Cette saleté ne vous fait-elle point horreur? Vous ne vivez que d'ordure; vous vous vautrez dans des lieux infects; vous y êtes toujours puant à faire bondir le cœur.

Grillus. — Qu'importe? tout dépend du goût. Cette odeur est plus douce pour moi que celle de l'ambre, et cette ordure est du nectar pour moi.

ULYSSE. — J'en rougis pour vous. Est-il possible que vous ayez sitôt oublié tout ce que l'humanité a de noble et d'avantageux?

GRILLUS. — Ne me parlez plus de l'humanité: sa noblesse n'est qu'imaginaire; tous ses maux sont réels, et ses biens ne sont qu'en idée. J'ai un corps sale et couvert d'un poil hérissé, mais je n'ai plus besoin d'habits; et vous seriez plus heureux dans vos tristes aventures, si vous aviez le corps aussi velu que moi pour vous passer de vêtements. Je trouve partout ma nourriture, jusque dans les lieux les moins enviés. Les procès et les guerres, et tous les autres embarras de la vie ne sont plus rien pour moi. Il ne me faut ni cuisinier, ni barbier, ni tailleur, ni architecte. Me voilà libre et content à peu de frais. Pourquoi me rengager dans les besoins des hommes?

ULYSSE. — Il est vrai que l'homme a de grands besoins; mais les arts qu'il a inventés pour satisfaire à ses besoins se tournent à sa gloire et font ses délices.

Grillus. — Il est plus simple et plus sûr d'être exempt de tous ces besoins que d'avoir les moyens les plus merveilleux d'y remédier. Il vautmieux jouir d'une santéparfaite sans aucune science de la médecine, que d'être toujours malade avec d'excellents remèdes pour se guérir.

ULYSSE. — Mais, mon cher Grillus, vous ne comptez donc plus pour rien l'éloquence, la poésie, la musique, la science des astres et du monde entier, celle des figures et des nombres? Avez-vous renoncé à notre chère patrie, aux sacrifices, aux festins, aux jeux, aux danses, aux combats et aux couronnes qui servent de prix aux vainqueurs? Répondez.

GRILLUS. - Mon tempérament de cochon est si heureux qu'il me met au-dessus de toutes ces belles choses. J'aime mieux grogner que d'être aussi éloquent que vous. Ce qui me dégoûte de l'éloquence, c'est que la vôtre même, qui égale celle de Minerve, ne me persuade ni ne me touche. Je ne veux persuader personne: je n'ai que faire d'être persuadé. Je suis aussi peu curieux de vers que de prose : tout cela est devenu viande creuse pour moi. Pour les combats du ceste, de la lutte et des chariots, je les laisse volontiers à ceux qui sont passionnés pour une couronne, comme les enfants pour leurs jouets; je ne suis plus assez dispos pour remporter le prix, et je ne l'envierai point à un autre moins chargé de lard et de graisse. Pour la musique, j'en ai perdu le goût, et le goût seul décide de tout. Le goût qui vous v attache m'en a détaché; n'en parlons plus. Retournez à Ithaque; la patrie d'un cochon se trouve partout où il y a du gland. Allez, régnez, revoyez Pénélope, punissez ses amants. Pour moi, ma Pénélope est la truie qui est ici près1; je règne dans mon étable, et rien ne trouble mon empire. Beaucoup de rois, dans

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voir à la fin du volume la scène du Cochon et d'Ulysse dans les Animaux raisonnables, pièce du théâtre de la foire.

des palais dorés, ne peuvent atteindre à mon bonheur On les nomme fainéants et indignes du trône quand ils veulent régner comme moi, sans se mettre à la gêne et sans tourmenter tout le genre humain.

ULYSSE. — Vous ne songez pas qu'un cochon est à la merci des hommes et qu'on ne l'engraisse que pour l'égorger. Avec ce beau raisonnement, vous finirez bientôt votre destinée. Les hommes, au rang desquels vous ne voulez pas être, mangeront votre lard, vos boudins et vos jambons.

Grillus. — Il est vrai que c'est le danger de ma profession; mais la vôtre n'a-t-elle pas aussi ses périls et ses alarmes? Je m'expose à la mort par une vie douce dont la volupté est réelle et présente; vous vous exposez de même à une mort prompte par une vie malheureuse et pour une gloire chimérique. Je conclus qu'il vaut mieux être cochon que héros. Apollon lui-même dût-il chanter un jour vos victoires, son chant ne vous guérirait point de vos peines et ne vous garantirait point de la mort. Le régime d'un cochon vaut mieux.

Ulysse. — Vous êtes donc assez insensé et assez abruti pour mépriser la sagesse, qui égale presque les hommes aux dieux?

GRILLUS. — Au contraire, c'est par sagesse que je méprise les hommes. C'est une impiété de croire qu'ils ressemblent aux dieux, puisqu'ils sont aveugles, injustes, trompeurs, malfaisants, malheureux et dignes

de l'être, armés cruellement les uns contre les autres, et autant ennemis d'eux-mêmes que de leurs voisins. A quoi aboutit cette sagesse que l'on vante tant? Elle ne redresse point les mœurs des hommes; elle ne se tourne qu'à flatter et à contenter leurs passions. Ne vaudraitil pas mieux n'avoir point de raison que d'en avoir pour exécuter et pour autoriser les choses les plus déraisonrables? Ah! ne me parlez plus de l'homme : c'est le plus injuste, et par conséquent le plus déraisonnable de tous les animaux. Sans flatter notre espèce, un cochon est une assez bonne personne; il ne fait ni fausse monnaie ni faux contrats; il ne se parjure jamais; il n'a ni avarice ni ambition; la gloire ne lui fait point faire de conquêtes injustes; il est ingénu et sans malice; sa vie se passe à boire, manger et dormir. Si tout le monde lui ressemblait, tout le monde dormirait aussi dans un profond repos, et vous ne seriez point ici; Pâris n'aurait jamais enlevé Hélène; les Grecs n'auraient point renversé la superbe ville de Troie après un siège de dix ans; vous n'auriez point erré sur mer et sur terre au gré de la fortune, et vous n'auriez pas besoin de conquérir votre propre royaume. Ne me parlez donc plus de raison, car les hommes n'ont que de la folie. Ne vaut-il pas mieux être bête que méchant et fou?

ULYSSE. — J'avoue que je ne puis assez m'étonner de votre stupidité.

GRILLUS. - Belle merveille qu'un cochon soit stu-

pide! chacun doit garder son caractère. Vous gardez le vôtre d'homme inquiet, éloquent, impérieux, plein d'artifice et perturbateur du repos public. La nation à laquelle je suis incorporé est modeste, silencieuse, ennemie de la subtilité et des beaux discours; elle va, sans raisonner, tout droit au plaisir.

ULYSSE. — Du moins, vous ne sauriez désavouer que l'immortalité réservée aux hommes n'élève infiniment leur condition au dessus de celle des bêtes. Je suis effrayé de l'aveuglement de Grillus, quand je songe qu'il compte pour rien les délices des Champs-Élysées, où les hommes sages vivent heureux après leur mort.

Grilles. — Arrêtez, s'il vous plaît. Je ne suis pas encore tellement cochon que je renonçasse à être homme, si vous me montriez dans l'homme une immortalité véritable. Mais pour n'être qu'une ombre vaine après ma mort, et encore une ombre plaintive, qui regrette jusque dans les Champs-Élysées, avec lâcheté, les misérables plaisirs de ce monde, — j'avoue que cette ombre d'immortalité ne vaut pas la peine de se contraindre. Achille, dans les Champs-Élysées, joue au palet sur l'herbe; mais il donnerait toute sa gloire, qui n'est plus qu'un songe, pour être l'infâme Thersite au nombre des vivants. Cet Achille, si désabusé de la gloire et de la vertu, n'est plus qu'un fantôme; ce n'est plus luimême; on n'y reconnaît plus ni son courage ni ses sentiments: c'est un je ne sais quoi qui ne reste de lui que

pour le déshonorer. Cette ombre vaine n'est non plus Achille que la mienne n'est mon corps. N'espérez donc pas, éloquent Ulysse, m'éblouir par une fausse apparence d'immortalité. Je veux quelque chose de plus réel; faute de quoi, je persiste dans la secte brutale que j'ai embrassée. Montrez-moi que l'homme a en lui quelque chose de plus noble que son corps, et qui est exempt de la corruption; montrez-moi que ce qui pense en l'homme n'est point le corps, et subsiste toujours après que cette machine grossière est déconcertée; en un mot, faites-moi voir que ce qui reste de l'homme après cette vie est un être véritable et véritablement heureux; établissez que les dieux ne sont point injustes, et qu'il y a, au delà de cette vie, une solide récompense pour la vertu, toujours souffrante ici-bas : aussitôt, divin fils de Laërte, je cours après vous au travers des dangers; je sors content de l'île de Circé; je ne suis plus cochon, je redeviens homme, et homme en garde contre tous les plaisirs. Par tout autre chemin, vous ne me conduirez jamais à votre but. J'aime mieux n'être que cochon gros et gras, content de mon ordure, que d'être homme faible, vain, léger, malin, trompeur et injuste, qui n'espère d'être, après sa mort, qu'une ombre triste et un fantôme mécontent de sa condition . »

Quand on lit ce dialogue, on se prend à croire que

<sup>1</sup> Fénelon, Dialogues des morts, dialogue sixième.

Fénelon a en même temps fait et réfuté d'avance le discours de Rousseau sur l'inégalité des conditions. Oui, l'homme qui réfléchit est un animal dépravé, si la destinée de l'homme est d'être un animal borné aux besoins matériels. Oui, si toutes les fins de l'homme sont sur cette terre, Grillus et tous les animaux de Gelli et de la Fontaine ont raison contre Ulysse, Rousseau contre la réflexion, le lion de Voltaire contre le Marseillais; de telle sorte qu'à prendre la grave et belle conclusion de Fénelon, de toutes les choses nécessaires à la vie terrestre, la vie céleste devient la plus nécessaire, puisque, s'il n'y avait pas une vie qui suit la mort, la vie qui la précède n'aurait vraiment plus elle-même ni cause ni raison d'être.

## VINGT-UNIÈME LEÇON

POURQUOI BOILEAU N'A-T-IL PAS PARLÉ

DE LA FABLE ET DE LA FONTAINE DANS L'ART POÉTIQUE
L'ÉCOLE DE LA FONTAINE AU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE

Je n'ai jamais eu la prétention de commenter l'une après l'autre toutes les fables de la Fontaine. Ce serait une œuvre infinie. J'ai seulement voulu donner une idée de la fécondité et de la variété de son génie, montrer les divers points de vue qu'il ouvre à chaque instant sur l'homme, sur la société, sur la nature, et combien c'est un grand maître de la vie humaine. J'ai surtout voulu combattre l'opinion que ses fables étaient faites pour les enfants. Elles sont bonnes pour les enfants; elles sont meilleures pour les hommes. Non qu'il faille chercher dans la Fontaine un manuel systématique de morale. Son mérite comme moraliste,

c'est qu'il fait beaucoup penser et beaucoup réfléchir, ceux du moins qui ont un peu de goût et de vocation pour la réflexion. Il y a des auteurs qui enferment impérieusement leurs lecteurs dans le cercle de leurs pensées : ce sont les dogmatiques ; ils enseignent et ils prêchent. La Fontaine ne fait ni sermon ni formulaire; mais il réfléchit sur toutes choses, il fait réfléchir, et de cette manière il enseigne à l'homme à ne point agir au hasard et à ne point, non plus, agir sur la parole du maître ou du directeur. Le nombre est grand des gens qui vivent sans jamais penser par eux-mêmes, se contentant de suivre l'occasion ou la foule. La Fontaine, pourvu qu'on le lise avec un peu d'esprit d'application, nous préserve de cette inertie de pensées. Ses animaux avertissent l'homme de se servir de sa raison, ou plutôt c'est la Fontaine lui-même qui prend soin à chaque instant de nous en avertir :

Ce n'est pas aux hérons Que je parle; écoutez, humains, un autre conte ; Vous verrez que chez vous j'ai puisé mes leçons 4.

Je veux maintenant jeter un coup d'œil rapide sur les fabulistes contemporains de la Fontaine et sur ses successeurs jusqu'à nos jours. Je sais bien que ce coup d'œil me ramènera souvent encore vers la Fontaine et qu'il y aura lieu, presque malgré moi, à de fréquents

15

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Livre VII, fable IV.

rapprochements entre la Fontaine et ses imitateurs. Non que je veuille les écraser par la comparaison avec le fabuliste incomparable. Il ne me déplaît pas cependant, je dois l'avouer, d'avoir cette nouvelle occasion de pénétrer encore d'un peu plus près dans l'imagination de la Fontaine, comme dans une mine inépuisable, en rapprochant de son génie le talent de ses successeurs.

J'ai déjà montré que ce n'était pas la Fontaine qui avait fait la popularité du genre de la fable : il a trouvé cette popularité toute faite, et il l'a augmentée. Il y a donc, du temps de la Fontaine et après lui, beaucoup de fabulistes, Benserade 1, Perrault 2, Furetière, Pelisson, Lenoble, Coulange, Regnier-Desmarais, Grécourt, Vergier, Valincourt, Pavillon, Senecé, Fénelon, le père Bouhours, etc. Quel choix faire dans ce grand nombre? J'oublie encore Ménage et le père Commire, qui ont fait des fables latines.

Quand je parle de la popularité qu'avait la fable au temps de la Fontaine, je ne puis pas pourtant me dissimuler qu'il y a dans l'histoire de la littérature, à ce moment, un témoignage contraire à cette popularité. Pourquoi, si la fable était tellement en vogue au milieu du dix-septième siècle, Boileau n'en a-t-il pas parlé dans son Art poétique? Est-ce par jalousie contre la Fontaine que Boileau a gardé le silence sur

<sup>!</sup> J'en ai parlé dans la leçon sur Ésope, t I, 2º leçon.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voir la leçon sur Faërne, t. I, 8° leçon.

la fable? ou bien, est-ce par ignorance du mérite de la fable comme genre de poésie? Il serait triste de croire que ce soit par jalousie contre la Fontaine que Boileau s'est tù, et il est difficile de penser qu'il n'ait pas senti le charme de l'apologue, car il a fait lui-même deux fables; il est vrai qu'elles sont médiocres ou mauvaises; mais Boileau, certainement, ne croyait pas que ses fables fussent mauvaises, et, puisqu'il les a faites et conservées parmi ses œuvres, il avait du goût pour le genre de la fable, au moins quand il le traitait.

Il y a là une énigme dont plusieurs écrivains ont cherché le mot, les uns accusant Boileau, les autres le justifiant. Boileau, à mes yeux, n'est ni si coupable, ni si innocent qu'on le fait.

On sait que Boileau, Racine et la Fontaine étaient fort amis dans leur jeunesse. Ayant l'amour des lettres et étant encore obscurs, ils avaient ce qui lie le plus les hommes, la même passion sans rivalité. Dans ces associations littéraires de la jeunesse, que d'espérances en commun! que de prédictions mutuelles de gloire! Assurément toutes les prophéties ne réussissent pas, et quelques-uns des associés restent en arrière. Ils avaient de l'imagination à vingt ans, et même du génic, comme ils se le disaient; mais ces dons de leur jeunesse n'ont pas grandi avec l'àge. Ce qui faisait la grâce et la force de leurs vingt ans, fait leur médiocrité à quarante. La camaraderie de Boileau, de Racine

et de la Fontaine n'a pas eu de ces échecs : ils sont tous trois arrivés à la gloire par des talents qui devenaient plus différents à mesure qu'ils croissaient, et c'est cette différence qui sépara Boileau et Racine de la Fontaine.

Ils aimaient tous trois ardemment les lettres, mais non peut-être de la même manière. La Fontaine les aimait surtout pour le plaisir qu'il v trouvait. Racine et Boileau les aimaient pour elles-mêmes; ils aimaient aussi ce qu'elles donnaient : la gloire, l'honneur, la faveur à la cour. Ils sentaient dans leurs caractères les qualités nécessaires pour profiter de ces biens de la fortune. La Fontaine ne les méprisait pas; seulement il les attendait et les prenait comme ils venaient. Ce n'était pas un solitaire : il aimait le monde et savait s'y faire aimer; mais il n'avait ni l'attention ni l'assiduité d'un homme du monde ou d'un courtisan. Tout se faisait en lui par goût et par plaisir, rien par règle et par calcul. Il plaisait comme savaient plaire aussi ses deux amis; mais il ne plaisait pas aux mêmes personnes. Cela sit que, quand ils écrivirent et qu'ils devinrent célèbres, ils n'eurent pas le même public, ou tout au moins les mêmes admirateurs. Rien ne sépare tant les hommes de lettres comme de n'avoir pas le même public : chacun va naturellement trouver ses partisans. C'est de cette façon que les trois amis, sans rompre ensemble, s'éloignèrent peu à peu

l'un de l'autre, Racine et Boileau continuant à être unis, et l'étant chaque jour davantage, par la ressemblance de leurs goûts littéraires et la communauté de leur faveur à la cour; la Fontaine restant seul, sans l'avoir cherché et sans s'en affliger ni s'en offenser.

Autre remarque à faire pour expliquer l'oubli que Boileau a fait de la Fontaine et de la fable dans son Art poétique. Dans ces sociétés de jeunes littérateurs que j'ai essayé de dépeindre, il se fait nécessairement des rangs entre les genres de talents. Les rangs sont souvent dérangés par le public et par la postérité; mais les hiérarchies primitives durent plus longtemps qu'on ne le croit entre les membres de ces sociétés, et influent sur le jugement qu'ils font les uns des autres. Or il est facile de comprendre, d'après certaines traditions qui nous ont été conservées, qu'entre Racine, Boileau et la Fontaine, ce n'était pas la Fontaine qui avait le haut du pavé. Il n'avait ni l'activité, ni la régularité, ni le labeur industrieux et élégant du génie de Racine et de Boileau. Il était laborieux, mais à sa façon, à ses heures, sans suite et sans dessein fixé d'avance; il suppléait par la grâce à l'élégance et à la beauté qui vient de l'art. Ce n'aurait jamais été Boileau qui eût fait ce vers :

Et la grâce plus belle encor que la beauté.

La Fontaine, dont c'était là la vraie poétique, la pratiquait dans sa poésie, trop ingénûment pour que tout le monde en pût sentir le charme. Ses deux amis, par exemple, épris de la béauté de l'art et de la sûreté de ses principes, ne sentaient pas assez le mérite de cette grâce supérieure à tout. Molière ne s'y trompait pas. Il faisait partie, dans les commencements, de la société de Boileau, de Racine et de la Fontaine, et c'était la Fontaine qu'il semblait préférer aux deux autres. Quand Poileau et Racine commençaient déjà à réussir et jouissaient avec un peu d'orgueil peut-être de ces premiers rayons de gloire, « Nos beaux esprits ont beau se trémousser, disait Molière à Chapelle, ils n'effaceront jamais le bonhomme. »

J'ai dù indiquer l'espèce d'infériorité que Racine et Boileau s'étaient, dans leur jeunesse, habitués à assigner à la Fontaine et dont celui-ci ne s'inquiétait pas de se relever. A cette infériorité mal avisée du poëte, ajoutez l'infériorité du genre de poésie que traitait la Fontaine : c'est à peine si la fable passait pour appartenir à la poésie. Le fabuliste était, avant la Fontaine, un moraliste ingénieux et habile; ce n'était pas un poëte. Ici nous avons le témoignage de la Fontaine lui-même dans la préface de ses fables : « Un des maîtres de notre éloquence (Patru) désapprouvait, dit-il, mon dessein de mettre les fables en vers; il croyait que leur principal ornement était de n'en

avoir aucun; que d'ailleurs la contrainte de la poésie, jointe à la sévérité de notre langue, m'embarrasseraient en beaucoup d'endroits et banniraient de la plupart de ces récits la brièveté qu'on peut fort bien appeler l'âme du conte. »

Cette opinion de Patru, que la Fontaine ne combat qu'avec beaucoup de timidité, était l'opinion du temps. La fable n'était pas un des genres de poésie reconnus et consacrés; elle pouvait figurer à côté des ouvrages de morale, à côté des quatrains du conseiller Pibrac, et c'était sous cette forme de quatrains que Benserade avait publié les fables d'Ésope. Mais personne n'avait songé que Benserade fut poëte pour s'être fait fabuliste. Il l'était, au jugement de Boileau, pour ses madrigaux, pour ses ballades, pour ses devises; il ne l'était pas pour ses fables. L'idée de mettre la fable, comme genre de poésie, à côté de la comédie, de l'ode, de l'élégie, n'entrait dans l'esprit de personne. Ne nous étonnons donc pas que Boileau ne l'ait pas fait figurer dans l'Art poétique parmi les divers genres de poésie. Quand on y regarde de près, on voit que, loin d'avoir oublié la fable à cause de la Fontaine et par une mesquine jalousie, c'est à cause de la fable qu'il a oublié la Fontaine.

La Fontaine a réhabilité et relevé la fable par le charme de son génie; il l'a fait entrer dans la poèsie, et c'est à cause de la Fontaine que nous nous étonnons maintenant que la fable n'ait pas sa place et son rang

dans l'Art poétique. Personne n'en a été surpris au dix-septième siècle. La fable appartenait alors à la poésie légère, c'est-à-dire à ce genre de poésie que rien ne définit, que rien ne règle et dont la Fontaine est le grand maître avant Voltaire. Quand, en 1668, il fit paraître son premier recueil de fables, il n'était connu encore que par quelques-uns de ses contes, qui lui avaient fait une réputation dans le monde élégant et licencieux. Ses fables continuèrent cette réputation et l'agrandirent en l'épurant, sans la faire sortir pourtant du cercle de la poésie légère. Ce n'est que peu à peu et avec le temps que le dix-septième siècle comprit la perfection de ces petits drames qu'on continuait à appeler des fables, et qu'il s'avisa qu'il avait un grand poëte dans un petit genre. Le genre même ne parut plus petit, traité par un pareil homme. Les fables, sans quitter tout à fait la morale populaire, entrèrent donc dans la littérature, et je suis persuadé que, si Boileau avait fait son Art poétique après la publication du second recueil de fables de la Fontaine, il eût donné son rang à la fable et au fabuliste 1.

J'ai voulu expliquer l'oubli de Boileau, quoique je lui en veuille un peu. Il eût été digne de lui d'ensei-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le premier recueil des fables de la Fontaine a paru en 1668; il contenant les six premiers livres. La seconde partie, contenant cinq livres nouveaux, parut en 1678 et 1679. C'est en 1694 seulement qu'il publia le douzième ou dernier livre. — L'art poétique de Boileau est de 1674.

gner à ses contemporains que la fable était un genre de poésie charmant et que la Fontaine était un grand poëte. Il ne l'a pas fait et il en a été puni, puisqu'il a composé deux fables médiocres : l'une, la Mort et le Bûcheron, que je ne veux pas comparer à la fable de la Fontaine sur le même sujet : la distance est trop grande entre les deux fables ; — l'autre, l'Huître et les Plaideurs :

Un jour, dit un auteur, n'importe en quel chapitre, Deux voyageurs à jeun rencontrèrent une huître. Tous deux la contestaient, lorsque dans leur chemin La Justice passa, la balance à la main.

Devant elle, à grand bruit, ils expliquent la chose; Tous deux avec dépens veulent gaguer leur cause. La Justice, pesant ce droit litigieux, Demande l'huître, l'ouvre et l'avale à leurs yeux, Et, par ce bel arrêt terminant la bataille, Tenez, voilà, dit-elle, à chacun une écaille.

Des sottises d'autrui nous vivons au palais.

Messieurs, l'huître était bonne. Adieu, vivez en paix.

## Voyons maintenant la fable de la Fontaine :

Un jour deux pélerins sur le sable rencontrent Une huître que le flot y venait d'apporter; Ils l'avalent des yeux, du doigt ils se la montrent: A l'égard de la dent il fallut contester. L'un se baissait déjà pour ramasser la proie; L'autre le pousse, et dit: Il est bon de savoir

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La fable de l'Huître et des Plaideurs, dans Boileau, faisait d'abord partie de la première épître au roi, qui date de 1668. — La même fable, dans la Fontaine, fait partie des cinq derniers livres, qui datent de 1678 et 1679.

Qui de nous en aura la joie. Celui qui le premier a pu l'apercevoir En sera le gobeur; l'autre le verra faire.

— Si par là l'on juge l'affaire, Reprit son compagnon, j'ai l'œil bon, Dieu merci!

- Je ne l'ai pas mauvais aussi,

Dit l'autre, et je l'ai vue avant vous, sur ma vie.

- Eh bien, vous l'avez vue, et moi je l'ai sentie. Pendant tout ce bel incident,

Perrin Dandin arrive; ils le prennent pour juge.

Perrin, fort gravement, ouvre l'huître et la gruge, Nos deux messieurs le regardant.

Ce repas fait, il dit d'un ton de président :

Tenez, la cour vous donne à chacun une écaille, Sans dépens; et qu'en paix chacun chez soi s'en aille 4.

Personne n'hésitera, je crois, à préférer la fable de la Fontaine à celle de Boileau. Qu'est-ce que ce début de Boileau:

Un jour, dit un auteur, n'importe en quel chapitre?

Le chapitre arrive ici, mis trop visiblement pour rimer avec l'huître. Qu'est-ce aussi que la Justice qui passe dans le chemin des plaideurs, la balance à la main? J'aime mieux le Perrin Dandin de la Fontaine : c'est un personnage plus vivant que l'allégorie de la Justice avec sa balance symbolique. La conversation ou plutôt la dispute des plaideurs est plus animée aussi et nous représente mieux la scène que le vers de Boileau :

Tous deux avec dépens veulent gagner leur cause.

<sup>4</sup> Livre JX. fable 1%.

Tous les plaideurs, je pense, en sont là. C'est seulement à la fin de sa fable que Boileau soutient sans trop de désavantage la comparaison avec la Fontaine; son dernier vers même a mérité de devenir proverbe:

Messieurs, l'huitre était bonne. Adieu, vivez en paix.

Si nous prenons la Fontaine comme le grand maître de la poésie légère au dix-septième siècle, et si nous renfermons la fable dans le cercle de la poésie légère, comme le faisaient les contemporains de la Fontaine, il faut faire une distinction parmi ses successeurs et ses disciples: il y a ceux qui se sont particulièrement adonnés à la poésie légère dans sa variété infinie, et ceux qui se sont plus particulièrement appliqués à la fable. Parmi les premiers, je prends Vergier, Pavillon et Senecé <sup>1</sup>.

Des trois poëtes que je viens de citer, Vergier est celui qui a le plus fréquenté la Fontaine et a voulu le plus l'imiter. Il n'y a guère réussi. Il a fait des contes licencieux, mais sans élégance; quelques fables, qui ne sont que des amusements de société; des couplets galants, qui souvent étonnent par le contraste du sujet avec le lieu et la circonstance où ils ont été faits. Que

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergier, mort en 1721, assassiné à Paris par des gens de la bande de Cartouche; Pavillon, né en 1652, élu membre de l'Académie française en 1691, mort en 1705; Senecé, né en 1643, mort en 1737.

penser, par exemple, de cette chanson adressée de Londres à madame d'Hervart, pendant la révolution de 1688?

> Je vous écris de de lieu qui du Tibre Vient d'arrêter le cours trop véhément, De ce séjour libre et charmant, Mais où bientôt rien ne serait plus libre, Si vous pouviez y paraître un moment.

Ce madrigal, écrit à travers la révolution qui renversait Jacques II et mettait sur le trône d'Angleterre le plus redoutable ennemi de la France, Guillaume III, ce madrigal est aussi fade qu'étrange, et je ne le cite que par ce qu'il nous montre quelle était la société de madame d'Hervart, qui était celle de la Fontaine. La société de madame d'Hervart est peu religieuse et peu sévère de ton, tout au moins. Elle applaudit volontiers à la révolution de 1688, parce que cette révolution est contraire au catholicisme, et ne paraît pas s'inquiéter si elle n'est pas du même coup contraire à la France. Vergier a aussi, comme la Fontaine, des relations, non pas avec l'Angleterre, mais avec la société de Saint-Évremond et de madame la duchesse de Mazarin en Angleterre; enfin, comme la Fontaine encore, Vergier est de la société du Temple ou de M. de Vendôme, et il loue beaucoup Campistron, secrétaire des commandements du duc de Vendôme 1.

Dans une épître adressée en 1691 à M. de Monticourt. Vergier, qui

C'est par ces traits de mœurs et ces détails de société qui nous font connaître le monde où vivait la Fontaine, c'est par là, plus que par ses vers, que Vergier mérite de n'être pas oublié parmi les disciples de la Fontaine. C'était, du reste, un disciple peu respectueux. Nous avons déjà cité de lui quelques vers sur le grand poëte, vers gracieux, mais qui manquaient un peu de la révérence que nous accordons volontiers au génie. Il est vrai que le bonhomme ne prêtait guère à ce sentiment. Vergier, dans une lettre à madame d'Hervart, continue à parler de lui d'un ton dédaigneux et comme d'un vieil enfant gâté: « Le bonhomme me marque qu'il va passer six semaines avec vous à la campagne. Voilà un bonheur que je lui envie fort, quoiqu'il ne le ressente guères, et vous m'avouerez bien, à votre honte, qu'il sera moins aise d'être avec vous que vous ne serez de l'avoir...

Je voudrais bien le voir aussi,
Dans ces charmants détours que votre parc enserre,
Parler de paix, parler de guerre,
Parler de vers, de vin et d'amoureux souci;

était à Bergues, en Flandre, commissaire de la marine, demande à son ami des nouvelles de Paris :

Le théâtre français a-t-il des nouveautés? Que fait l'auteur de Tinidate? Dans le loisir obscur d'une paresse ingrate, Perdrait-il des moments par Apollon comptés. (Œuv. de Vergier, t. II, p. 422.)

<sup>1</sup> Voir, dans le premier volume, la leçon sur la vie de la Fontaine

Former d'un vain projet le plan imaginaire, Changer en cent façons l'ordre de l'univers, Sur doutes proposer mille doutes divers, Puis tout seul, brusquement, s'écarter d'ordinaire, Non pour rêver à vous qui rêvez tant à lui, Mais pour varier son ennui.

« Car vous savez, madame, qu'il s'ennuie partout, et même, ne vous en déplaise, quand il est auprès de vous, surtout quand vous vous avisez de vouloir régler ou ses mœurs ou sa dépense 1. »

Lettre curieuse, dont les détails font surtout honneur à madame d'Hervart, et nous la font aimer de plus en plus comme l'amie attentive et compatissante de la Fontaine, tâchant d'être sa directrice, n'y réussissant guères mais ne se lassant pas des travers du vieux poëte, du désordre de sa vie, de la brusquerie de ses manières, ni même de ses ennuis qu'il ne cachait pas. Rien dans la Fontaine ne rebutait madame d'Hervart: elle n'exigeait de lui aucune assiduité, aucune attention, et elle pensait sans cesse à lui qui pensait peu à elle. Le bonhomme, dans cette lettre de Vergier, son disciple, son compagnon de plaisir et de monde, ne paraît guère en beau; il est moins aimable que nous ne voulons nous le figurer. Mais Vergier lui-même ne paraît point en beau, et je lui sais mauvais gré de sa sévérité méprisante pour la Fontaine. Je reconnais là

<sup>1</sup> OEuvres de Vergier, t. II, p. 84.

l'égoïsme intolérant qui règne ordinairement entre épicuriens, les gens du monde les moins disposés à se rien passer entre eux.

Pavillon n'était pas, comme Vergier, un disciple et un imitateur de la Fontaine; mais il s'était fait aussi une réputation dans la poésie légère. Il n'était pas non plus de la société du bonhomme; il était d'un monde plus sérieux, quoiqu'il excelle aussi dans la galanterie et dans la moquerie ingénieuses; il n'allait jamais jusqu'à la licence. Homme de goût, très-savant dans les lettres, écrivain spirituel; nommé membre de l'Académie française, en 1691, après la mort de Benserade; ami de Boileau, d'abord magistrat, neveu de Pavillon, évêque d'Aleth, qui fut presqu'un saint, il gardait, soit dans sa vie, soit dans ses écrits, la réserve et la décence qui convenaient à sa famille et à son âge. Quoique galant par habitude et faiseur de petits vers, il n'avait, étant vieux, ni les propos ni les manières qui dans la Fontaine étonnaient, selon Vergier, les jeunes filles du monde peu austère de madame d'Hervart.

Si je pouvais vous voir souvent sans m'engager,

écrit-il à une jeune dame qui lui reprochait qu'il ne l'allait pas voir,

Je ne voudrais faire autre chose. Mais pardonnez-moi, si je n'ose M'exposer désormais à ce charmant danger. C'est en vain que mon cœur serait fidèle et tendre; Un barbon à l'amour doit-il s'abandonner? On ne peut trop craindre d'en prendre, Quand on ne peut/plus en donner.

L'art et le mérite de ces petits vers de société, que je ne veux pas trop vanter, que je ne veux pas non plus trop déprécier, étaient de pouvoir tout dire avec esprit et avec grâce, c'est-à-dire avec bienséance, non pas la bienséance d'un parloir de couvent, mais d'un salon de bonne compagnie.

Le sérieux, qui ne fait jamais tort à l'agrément et qui même le soutient, se rencontre partout dans Pavillon. Tandis que Vergier, à Londres, en 1688, en pleine révolution, faisait une chanson de fade galanterie pour madame d'Hervart et ne paraissait pas se douter de la gravité des événements, Pavillon, qui avait, parmi ses amis, des protestants, grands partisans de 1688, qui lui vantaient la révolution et ceux qui l'avaient faite, c'est-à-dire le prince et la princesse d'Orange, fille de Jacques II, Pavillon ne se laisse pas prendre à ces louanges, il fait ses réserves: « Il n'y a rien de si spirituel que l'éloge que vous faites de madame la princesse d'Orange, écrit-il à madame de Pelissari, une de ses amies protestantes et exilée; elle n'a jamais été peinte avec tant de force et tant de grâce, et, si je

<sup>4</sup> Pavillon, p. 96. Paris, 1720.

pouvais oublier la dernière action de sa vie, je la reconnaîtrais avec plaisir dans le portrait que vous m'avez envoyé:

Cette princesse est fort aimable;
Elle est, si vous voulez, en tout incomparable;
Elle a de la bonté, de l'esprit, du savoir
Et toutes les vertus ensemble;
Mais Dieu vous préserve d'avoir
Une fille qui lui ressemble!

« Il faudrait prendre garde de trop près à ce que l'on ferait avec des enfants d'un pareil mérite, et je ne connais point de père qui en voulût de si habiles à succéder. On n'a pas eu dessein, dites-vous, de pousser les choses à l'extrémité où elles sont : cette entreprise n'était seulement que l'effet d'un zèle qui ne prétendait autre chose que la conservation de la religion protestante.

A l'égard de l'intention, Au jugement du ciel un chrétien l'abandonne ; Mais souffrez que l'homme soupçonne Un acte de religion Qui s'empare d'une couronne<sup>4</sup>. »

Ce que Pavillon a de sagesse épicurienne est aussi de meilleur aloi et de meilleur ton que ce qu'en a Vergier. On sent partout, dans ce mondain aimable et honnête, le goût de l'ordre et de la règle; rien de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pavillon, p. 48

grave et de guindé, mais rien non plus de licencieux et de désordonné. Donne-t-il une direction de vie à l'une de ses amies du monde, quelle expérience, quels préceptes de bon goût et de bon sens, égayés seulement d'une pointe de malice ou de galanterie!

Soyez par tous aimée et vivez sans amour; Dormez toute la nuit, travaillez peu le jour; Gardez avec grand soin ce qu'on ne peut vous rendre; Laissez parler le monde et faites toujours bien;

Ne prêtez point, n'empruntez rien; Toujours égale, toujours saine;

Un revenu commode et des plaisirs sans peine;

Soyez dévote sans excès; Nulle affaire, point de procès; Exempte de haine et d'envie, Et, contente de votre sort, Vivez sans crainte de la mort, Mourez sans regretter la vie.

Iris, voilà les vœux que mon cœur fait pour vous.
S'ils ne répondent point aux vôtres,
Parlez, il lui sera plus doux
Et plus aisé d'en faire d'autres 4.

On voit que, si je mets Pavillon dans l'école de la Fontaine, ce n'est pas qu'il ait tout à fait le même fond d'idées et de sentiments que le bonhomme : c'est pour avoir beaucoup pris de sa gaieté et de sa délicatesse, de sa malice sans méchanceté, avec un tour de correction dans le style et dans la vie que la Fontaine ne se piquait point d'avoir, ou dont tout le monde croyait

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pavillon, p. 357.

qu'il pouvait se passer. Les deux pièces de Pavillon, que je comparerais le plus volontiers avec la Fontaine, sont : le Gentilhomme de l'arrière-ban en 1689, et la fable intitulée : l'Honneur, le Feu et l'Eau.

On sait qu'en 1689 Louis XIV convoqua l'arrièreban de la noblesse. Il croyait y trouver une force; ce ne fut qu'un embarras pour l'armée, un ridicule pour la noblesse de province et un dernier coup porté à la féodalité ou à ce qui en restait encore. Ces hobereaux du temps passé ou ces nobles d'hier, qui venaient à l'armée avec beaucoup de vanité et peu'd'usage des armes, excitèrent partout des risées, des satires, des épigrammes. C'est l'usage en France de railler volontiers ce qui est vieux et suranné, et il n'y a pas de pays où la vieillesse soit plus vite en face d'une jeunesse pressée de la croire inutile. La vieillesse devrait, dans un pays de ce genre, tâcher de discerner les services qu'elle peut rendre encore, au lieu de se targuer de ses souvenirs. Au ridicule du passé, s'ajoutait contre l'arrière-ban le ridicule des bourgeoisgentilshommes, qui avaient acheté des lettres de noblesse et qui se trouvaient avoir acheté des lettres de service. C'est un de ces soldats malgré lui que Pavillon fait parler dans son piquant tableau du Gentilhomme de l'arrière-ban :

Dans ma maison des champs, sans chagrins, sans envie, Je passais doucement ma vie Avec quelques voisins heureux, Peu guerriers et fort amoureux.

Ma bergère, mes prés, mes bois et mes fontaines Ou faisaient mes plajsirs, ou soulageaient mes peines.

J'allais à Paris rarement;

Mais Paris quelquefois venait dans mon village

Me voir et manger mon potage.

Je les traitais fort sobrement:

Mes pigeons, mes poulets, tout leur semblait charmant. On parlait de l'amour et jamais de la guerre.

Je plaignais le roi d'Angleterre,

Sans dessein de le soulager;

Je laissais aux héros le soin de le venger.

La gloire et les honneurs n'étaient pas ma faiblesse,

Et je me piquais de noblesse,

Seulement pour ne pas payer

La taille et les impôts que paye un roturier.

Aujourd'hui j'ai regret d'être né gentilhomme;

Ce titre glorieux m'assomme;

Hélas! il me contraint, dans ce malheureux an, De paraître à l'arrière-ban.

O vous, mon bisaïcul de tranquille mémoire, Dont les armes n'étaient que l'aunc et l'écritoire, Qui viviez en bourgeois et poltron et prudent, Reconnaissez en moi votre vrai descendant! Pourquoi de votre argent votre fils et mon père Ont-ils acquis pour moi ce qui me désespère, Cette noblesse enfin, qui par nécessité Me fait être guerrier contre ma volonté?<sup>4</sup>...

La fable de Pavillon, l'Honneur, le Feu et l'Eau, quoique se rapprochant de la Fontaine par le genre de poésie, s'en éloigne sur un point important : elle

<sup>1</sup> Pavillon, p. 375.

est d'invention au lieu d'être de tradition. J'examincrai plus tard quel est le mérite de l'invention dans la fable. Je l'estime beaucoup moins qu'on ne le fait, et je vois que la Fontaine ne semblait pas s'en soucier beaucoup, puisqu'il n'a inventé le sujet de presque aucune de ses fables. De plus, celles qu'il a inventées sont peut-être les moins bonnes. Le défaut des fables d'invention, c'est qu'exprimant la pensée particulière des auteurs par une allégorie qu'ils inventent et qui n'est pas une tradition générale et populaire comme les allégories d'Ésope, elles ôtent à la fable un de ses principaux avantages, celui d'être acceptée et crue par tout le monde, c'est-à-dire ce qui en fait la vraisemblance poétique. D'un autre côté, dans les fables d'invention, les personnifications abstraites dominent; ce ne sont plus des animaux, le lion, le renard, le loup, l'âne, la cigogne, qui remplissent la fable : ce sont des êtres fictifs, des qualités et des défauts de l'homme, l'ambition, le plaisir, l'humilité, l'honneur. Qui doute de l'entretien du renard et du corbeau? il y a prescription pour y croire. Au contraire, qui ajoute foi aux actions et aux conversations des personnages abstraits, si chers aux fabulistes modernes? Voyez, par exemple, la fable de Pavillon:

Un jour le Feu, l'Honneur et l'Eau Conclurent de faire voyage... Ils partirent tous trois par un temps assez doux; Mais, comme en voyageant quelquefois on s'égare, « Convenons, dirent-ils, chacun d'un rendez-vous, Si quelque accident nous sépare. »

Le Feu dit que, quoiqu'il soit fort visible, il y a des lieux et des moments où on ne le voit pas. Ce n'est donc pas à la lueur seule qu'il faut le reconnaître :

> Où vous verrez de la fumée, Vous me trouverez à l'instant.

L'Eau enseigne aussi à quels signes on pourra la trouver.

L'Honneur, ce fantôme adoré,
Qui dans le devoir tiert nos belles
Et pour qui nos guerriers, d'un cœur délibéré,
Vont affronter la mort sous des formes cruelles,
L'Honneur, dis-je, voulant parler,
« Pour moi, s'écria-t-il, je ne le puis céler,
Gardez-moi, mais si bien que rien ne nous sépare;
Ayez sur moi des yeux d'Argus;
Car, si loin de vous je m'égare,
Vous ne me retrouverez plus 4. »

<sup>4</sup> Il y a dans la Correspondance de Grimm, tome XIV, page 312, avril 1789, une fable de M. Grainville, imitée ou plutôt calquée de celle de Pavillon:

Dans un pays (ce n'était pas en France, Et son nom même est perdu par malheur), On dit que le Plaisir, suivi de l'Espérance, Un jour sur son chemin rencontra la Pudeur. Puisque le hasard nous rassemble, S'écria le plus gai des dieux, Tous trois, si vous voulez, nous ferons route ensemble. — Très-volontiers. Alors par maints propos joyeux, Par le plus léger badmage, L'idée de cette fable est excellente; mais comme on voit, dès les premiers mots, qu'au lieu de procéder de l'imagination populaire, elle procède de l'imagination d'un poëte ingénieux! Qui peut se figurer l'association que font entre eux l'honneur, le feu et l'eau, et leur voyage et leurs rendez-vous? Comme la vraisemblance manque! Le poëte veut nous avertir que l'honneur est plus impossible à retrouver que le feu et l'eau; sa fable n'est qu'une métaphore, au lieu d'être une action; ses personnages n'ont pas de corps. Ils ont, dit-on, le mérite d'avoir été inventés par le poëte : qu'importe qu'il les invente, s'il ne les fait pas vivre? L'imagination populaire a peut-être moins d'esprit que Pavillon; mais elle a le don de savoir admirable-

Le Plaisir sut tromper les ennuis du voyage;
Mais il fallut se séparer:
On ne peut pas toujours aller de compagnie,
Et puis, d'ailleurs, tout prend fin dans la vie.
Où pourrons-nous nous rencontrer?
Dit alors le Plaisir; car votre connaissance
M'est précieuse, en vérité.
Le froid séjour de la vaine opulence
En aucun temps n'est par moi fréquenté. —
Moi, je suis trop souvent, interrompt l'Espérance,
Chez les amants, et les gens à projets. —
Pour moi, dit à son tour la Pudeur ingénue,
Quand une fois on m'a perdue,
On ne me retrouve jamais.

Cette imitation, qui est presque un plagiat, prouve-t-elle que la fable de Pavillon était encore connue en 1789, ou déjà oubliée, puisqu'on pouvait l'imiter de si près, sans que Grimm dît un mot de l'original? Quoi qu'il en soit, le Plaisir, l'Espérance et la Pudeur ne sont point des personnages plus vivants et plus vraisemblables que le Feu, l'Eau et l'Honneur.

ment choisir les personnages qu'elle appelle à la vie; elle sait ceux qui sont capables de vivre, et ceux qui ne le sont pas. Aussi, dans les vieilles fables, il n'y a pas, je crois, un seul personnage abstrait.

Pavillon rappelle parfois la Fontaine par la grâce élégante de ses vers, sans qu'il cherche à l'imiter. Senecé le rappelle aussi; mais il vise à l'imitation, il est visiblement et veut être l'élève de la Fontaine. Il l'invoque comme son modèle ', il fait comme lui des contes; mais il a le bon esprit de ne pas les faire licencieux et de ne pas, comme Vergier et Grécourt, imiter le maître dans son libertinage, ne l'imitant pas dans son génie. Il a dans ses récits des tours, des pensées, des réflexions qui font souvenir de la Fontaine. Voyez le conte de la Confiance perdue:

Aussi tout étendu dormit-il comme un roi:
Posez le cas'qu'un roi dorme mieux qu'un autre homme;
Je pense au rebours, quant à moi.

Senecé a fait encore des poëmes moitié comiques et moitié sérieux, comme quelques-uns des poëmes de la Fontaine<sup>2</sup>. Les Travaux d'Apollon, par exemple,

Dieu fasse paix au gentil Arioste
Et daigne aussi mettre en lieu de repos
Jean la Fontaine.

(Début du conte du *Parfait amour. Œuvres* de Senecé, édit. de M. Auger, 1806, p. 1.)

<sup>2</sup> Voyez dans la Fontaine les poëmes d'Adonis, de Psyché, du Quinquina et même de Saint-Malo.

ont beaucoup d'esprit et de gaieté. Ils portent aussi la trace des différentes influences littéraires du temps : la moquerie contre les médecins comme dans Molière, la vieille mythologie tournée en caricature comme dans Scarron, dans Boursault¹, dans l'Amphytrion de Molière lui-même. Voyez la colère de Pluton contre Esculape, qui vient de ressusciter Hippolyte pour complaire à Diane :

Déjà le demi-dieu 2, par son père inspiré, Signalait son savoir des hommes adoré; Déjà de ses secrets les merveilles hardies Reléguaient aux enfers l'essaim des maladies; Et, toujours bienfaisant, à la honte des dieux, Il dérobait la terre aux châtiments des cieux, Quand, par une entreprise à son art interdite, Pour complaire à Diane il ranime Hippolyte, Et, forçant de fléchir l'inflexible Destin, Des griffes de la mort il ravit son butin. Alors de l'Achéron le monarque barbare D'un coup de son trident entr'ouvrit le Ténare, Et sur un tourbillon de bitume et de poix Pousse au ciel obscurci sa foudroyante voix: Est-ce de ton aveu qu'on me fait cet outrage, Jupiter? N'es-tu pas content de ton partage? Et cet audacieux, superbe de son art, Vient-il me déclarer la guerre de ta part? Ah! si je le croyais!... La nature tremblante A ce cri menaçant, frissonne d'épouvante. Jupiter, d'un souris, rassérénant les airs :

<sup>1</sup> Voyez le Phaëton de Boursault.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Esculape, fils d'Apollon.

Cesse de t'alarmer, dit-il, roi des enfers; Pour un qu'ôte Esculape à ton empire sombre, Bientôt ses successeurs t'en enverront sans nombre!

Comme la Fontaine encore, Senecé raille volontiers les femmes, et, comme la Fontaine aussi, il les aime et il en est aimé. Il prétend qu'il a traduit de Quévédo, auteur espagnol, sa pièce intitulée *Orphée*; il y a mis certainement une pointe de gaieté française:

Pour ravoir sa femme Eurydice, Orphée aux enfers s'en alla; Est-il si bizarre caprice Dont on s'étonne après cela?

Dans un accès de ce délire Où son jugement se perdit, Pouvait-il chercher rien de pire Ni dans un endroit plus maudit?

Il chanta des airs pitoyables, Dont le tendre accompagnement Suspendit la fureur des diables Et des coupables le tourment.

Sa voix ne touchait pas leur âme, Mais la seule admiration Qu'un sot, pour recouvrer sa femme, Témoignât tant de passion.

Alors Pluton, hochant la tête, Dit au chanteur alangouri:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Senecé, p. 72.

O maître fou comme poëte, Et beaucoup plus comme mari!

Proserpine est bonne diablesse; Mais je te jure, sur ma foi, Que les six mois qu'elle me laisse Ne sont pas les moins gais pour moi.

Fût-elle aux cieux cent ans encore Pour se soustraire à mon pouvoir, Je n'irais point sur la mandore Braire en bémol pour la ravoir.

Quand tu conçus quelqu'espérance De nous fléchir par tes accords, Ignorais-tu que le silence Est le charme unique des morts?

Puisqu'une impertinente flamme Bour le troubler t'a fait venir, Parques, qu'on lui rende sa femme: On ne saurait mieux le punir <sup>1</sup>.

Nous n'avons de Senecé qu'une fable, et elle a le malheur que la Fontaine avait traité le sujet avant lui. Je ne sais donc pas pourquoi l'élève a refait ce que le maître avait bien fait; non qu'il n'y ait quelques jolis vers dans la fable de Senecé, le Chat et le Renard:

Expédients pour se tirer d'affaire Sont dans la vie un secours nécessaire; Qui trop en a n'est pas le mieux loti;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Scnecé, p. 166

Le nombre y nuit; mais le plus salutaire C'est d'être habile à prendre son parti 1.

Je ne veux pas comparer la fable de Senccé, pied à pied, avec celle de la Fontaine, et punir de cette façon l'élève d'avoir lutté contre le maître; mais je suis forcé de dire que les cinq vers de Senccé, quoiqu'ils aient l'air d'avoir une certaine précision, n'expriment pas aussi nettement la morale de la fable que les trois vers de la Fontaine:

Le trop d'expédients peut gater une affaire : On perd du temps au choix, on tente, on veut tout faire. N'en ayons qu'un, mais qu'il soit bon <sup>2</sup>.

La Fontaine sait bien que le mot expédient veut dire un secours pour se tirer d'affaire; il se contente donc du mot pour exprimer son idée, et, s'il ajoute quelque chose, c'est pour expliquer de quelle manière le nombre nuit en nous faisant incertains. La conclusion du vieux poëte est plus nette et plus vive que celle de son successeur : N'ayons qu'un expédient, mais qu'il soit bon. Soyons, nous dit au contraire Senecé, soyons habiles à prendre notre parti. Quoi donc? choisir entre plusieurs partis? Cette habileté n'est pas celle que veut préconiser la fable. Les plus habiles, selon la fable, sont ceux qui n'ont qu'un parti à prendre : avoir trop de quoi délibérer est souvent le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Senecé, p. 162.

<sup>2</sup> Liv. IX, f. xiv.

moyen d'avoir trop de quoi se tromper. J'aime donc mieux la moralité de la Fontaine: elle est plus précise et plus ferme.

Voyons maintenant dans Senecé l'action et les personnages qui, depuis la Fontaine, font une si grande partie de la fable :

> En attendant, sous un épais bocage, Temps propre à faire une exécution, Un vieux renard, avec un chat sauvage, Passait une heure en conversation.

Cette heure de conversation sous un bocage me paraît s'éloigner un peu des mœurs des personnages. Ceux de la Fontaine ont, il est vrai, beaucoup des mœurs humaines, comme doivent en avoir tous les héros de la fable; mais je retrouve aussi en eux les mœurs du chat et du renard, et c'est ce mélange des mœurs de l'animal et de celles de l'homme qui me plaît et m'attire:

Le Chat et le Renard, comme beaux petits saints,
S'en allaient en pèlerinage.
C'étaient deux vrais tartufs 1, deux archipatelins 2,
Deux francs patte-pelus 3, qui des frais du voyage,
Croquant mainte volaille, escroquant maint fromage,
S'indemnisaient à qui mieux mieux.

Ces maraudeurs de voyage me paraissent plus vrais

i Hypocrites.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Trompeurs.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Faisant patte de velours

chats et plus vrais renards que nos causeurs du bocage de tout à l'heure:

Le chemin étant long et partant ennuyeux, Pour l'accourcir ils disputèrent. La dispute est d'un grand secours: Sans elle on dormirait toujours.

La dispute a pour nous l'avantage de nous mettre aussitôt dans la question, à savoir quel est le plus habile.

Le renard au chat dit enfin:
Tu prétends être fort habile;
En sais-tu tant que moi? J'ai cent ruses en sac.
Moi, dit l'autre, je n'ai qu'un tour dans mon bissac;
Mais je soutiens qu'il en vaut mille.

Les causeurs du bocage dans Senecé n'arrivent pas si vite à leur sujet; on voit qu'ils aiment à faire la conversation:

O genre humain, perverse nation!
Dit le Renard, quel dieu pour nous propice,
Nous délivrant de ton oppression,
Érigera la chambre de justice
Qui doit punir ta malversation!

Cette allusion contre les financiers poursuivis sous Louis XIV ou dans les premiers temps de la régence, pouvait faire rire les contemporains de Samuel Bernard et de Law; mais le langage est trop celui d'un moment particulier de notre histoire pour être le langage naturel des chats et des renards de tous les temps. Après l'allusion contre les financiers, vient une digression contre les chiens de chasse, qui est plus vraisemblable de la part du renard :

> Ce qui surtout est digne du tonnerre, C'est que le chien, ce lâche déserteur, Ce parasite impudent et flatteur, Assiste l'homme à nous faire la guerre. On s'en pourrait toutefois consoler, S'ils y venaient en bêtes de courage. Ils trouveraient souvent à qui parler. Mais cent contre un!...

Bètes et gens signalent leur effort;
Abois de chiens, cris de yalets s'unissent;
Dans les vallons les échos retentissent;
Et ce fracas est pour un lièvre mort.
Ce que j'en dis, ce n'est pas pour mon compte:
J'ai force tours, par moi seul inventés,
A renvoyer, avec leur courte honte,
De vingt châteaux les hourets ameutés.
Au bel esprit il n'est rien d'impossible;
Je veux t'instruire, et tu peux faire état
De mes secrets. Pour moi, reprit le chat,
Je n'en ai qu'un; mais il est infaillible.

Voilà enfin nos deux interlocuteurs amenés au sujet de la fable; mais qu'ils ont été lents! que de détours! que de paroles oiseuses! La Fontaine va plus vite, et, une fois arrivé à la dispute, comme il sait la peindre!

<sup>1</sup> Hobereaux.

Eux de recommencer la dispute à l'envi, Sur le que si, que non...

Bientôt les chasseurs et la meute accourent : le renard emploie tous ses tours, toutes ses ruses, et, malgré tous ses tours, malgré toutes ses ruses, il est pris et tué. Voyons d'abord Senecé :

Maître matou n'en fait point à deux fois, Grimpe au sommet d'un chêne qui le cache, Et là, des chiens méprisant les abois, Gronde ces mots, retroussant sa moustache: « Compère, hélas! je te l'avais bien dit: Trop de savoir perd celui qui s'y fie. Vive un bon choix! heureux qui n'a d'esprit Qu'autant qu'il faut pour conserver sa vie!

Ce dénoûment est bien raconté; mais celui de la Fontaine me paraît plus simple et plus vif encore; on n'y sent ni art ni effort de style.

Le Chat dit au Renard : Fouille en ton sac, ami;
Cherche en ta cervelle matoise
Un stratagème sùr. Pour moi, voici le mien.
A ces mots, sur un arbre il grimpa bel et bien.
L'autre fit cent tours inutiles,
Entra dans cent terriers, mit cent fois en défaut
Tous les confrères de Brifaut.
Partout il tenta des asiles,
Et ce fut partout sans succès...
Au sortir d'un terrier, deux chiens aux pieds agiles
L'étranglèrent du premier bond.

Trouvant les deux fables l'une à côté de l'autre, le

successeur à côté du devancier et l'élève à côté du maître, je n'ai pu résister au plaisir de prouver, une fois de plus, la supériorité de la Fontaine, même quand le successeur est un poëte ingénieux, piquant, et qu'il sait profiter des ressources qu'il trouve dans l'étude de son maître.

# VINGT-DEUXIÈME LEÇON

LES FABULISTES CONTEMPORAINS DE LA FONTAINE MÉNAGE — COMMIRE — FURETIÈRE — FIEUBET — GRÉCOURT LENOBLE — FÉNELON

J'ai voulu expliquer pourquoi Boileau, dans son Art poétique, n'avait parlé ni de l'apologue ni de la Fontaine, quoique l'apologue soit un genre de littérature très-accrédité même avant la Fontaine et plus encore après lui. J'ait dit que ce genre de littérature ne passait pas pour appartenir à la poésie, mais à la prose. Telle était l'opinion de Patru, un des juges les plus autorisés en matière d'esprit, et nous avons vu que la Fontaine était tout près de s'incliner devant cette autorité. C'est pour cela, et non pour de mesquines raisons de jalousie, que Boileau n'a fait mention ni de la fable ni de la Fontaine. La Fontaine fut

presque le premier à faire entrer la fable dans la poésie, et il la fit entrer par la porte de la poésie légère, qui ne comptait pas non plus parmi les genres ayant droit de cité dans l'Art poétique. J'ai indiqué quels étaient ses élèves dans la poésie légère; je dois indiquer maintenant quels étaient ses devanciers, ses contemporains et ses successeurs au dixseptième siècle, dans le genre de l'apologue, soit que l'apologue fût traité en vers latins ou en vers français.

La poésie latine, qui, au seizième siècle, traitait volontiers l'apologue, n'avait point perdu cette habitude au dix-septième siècle, en France et ailleurs. Je trouve, dans les poésies latines de la jeunesse de Milton, une fable racontée en vers latins élégants et précis : c'est un fermier qui avait dans son champ un pommier donnant chaque année quelques fruits très-beaux, que le fermier offrait à son propriétaire. Celui-ci, ravi de la beauté des fruits, fit transporter l'arbre dans la cour de sa maison; l'arbre y périt, et le propriétaire repentant se disait : « Pourquoi ne pas m'être contenté des pommes que me donnait mon fermier? Pour avoir voulu trop, j'ai perdu mon arbre et ses fruits 1. »

En France, parmi les fabulistes latins du dix-sep-

<sup>1</sup> Voir cette fable latine à la fin du volume.

tième siècle, le plus célèbre est le jésuite Commire; mais je dois citer aussi Ménage.

Le savant dans Ménage a fait tort à l'homme de lettres. Ménage avait beaucoup d'esprit; il aimait le monde, et y était fort goûté; il tournait aussi bien qu'aucun poëte de l'hôtel de Rambouillet, les petits vers galants, les madrigaux et les hallades; enfin mademoiselle de Scudéry lui reprochait d'être un coquet . Cependant la renommée de l'érudition de Ménage a caché, pour ainsi dire, ses autres talents. Il est aussi un fabuliste, et son Vieux Lion, qui date de 1652, aurait mérité d'être imité de plus près par la Fontaine.

« Un vieux lion d'Afrique gisait couché dans la forêt, accablé par les ans et dépourvu de force. Autour de lui s'étaient rassemblés les chiens petits et grands, non pas ces braves chiens de chasse qui font retentir les forêts de leurs aboiements, non pas ces bons chiens de bergers qui défendent les moutons, non pas ces chiens fidèles qui veillent à la porte des riches; mais ces chiens hargneux, toujours prêts à mordre les hôtes de leur maître, timides contre les voleurs et contre les loups. Le lion est devenu le jouet de cette troupe de lâches. Un d'entre eux, tout frisé et tout paré, nourri dans le sein des dames, sans cesse ca-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voir, sur Ménage comme poëte et homme du monde, le troisième volume de mon Cours de littérature, chap. 50 : de la Pastorale dans Segrais, etc.

ressé, au poil brillant et poli, aboyait de loin contre le lion; il reprochait au vieillard épuisé de forces sa vieillesse, son col chauve et sans crinière; puis, non content de ces outrages, il s'approche, lève sa jambe, salit la cuisse du lion, lui mord la queue et lui arrache les poils de la barbe. L'indignation rend le courage au vieux lion, et, rassemblant ce qui lui restait de force, il étend la griffe et brise la tête de l'aboyeur. Aussitôt tous les chiens s'enfuient, la queue entre les jambes, et cessent d'insulter le vieux lion 1. »

Magnâ jacebat pœnus in sylvâ leo, Senio confectus et defectus robore. Circum jacentem belluam stabant canes, Stabant catuli, non illi venatici Clamore magno qui nemora circumtonant; Non pastorales, fida vis balantibus; Non divitum altas fidi qui servant domos; Sed qui immerentes dente vexant hospites Ignavi adversum fures, adversum lupos. Imbelli turbæ jocus est infirmus leo. Hos inter unus, crispulus, venustulus, Puellularum qui nutritus in sinu, Qui delenitus, corpus fecerat nitens, Latrare procul: defecto viribus seni Senium exprobrare, objicere deciduas jubas. Nec his contentus crispulus conviciis, Accedit propiùs, meiens conspurcat femur, Et mordet caudam, et barbam vellicat seni. Animum jacenti revocat indignatio; Vires infirmus colligit superstites, Et pede sublato frangit latranti caput. Fugiunt paventes, cauda demissa, canes; Senem leonem deridere desinunt.

(Poésies latines, grecques et françaises de Ménage, 7º édit. — Paris, 1680, p. 14.)

### Le lion dans la Fontaine est de même :

..... attaqué par ses propres sujets,

Devenus forts par sa faiblesse.

Le cheval s'approchant lui donne un coup de pied;

Le loup, un coup de dent; le bœuf, un coup de corne.

Le malheureux lión, languissant, triste et morne,

Peut à peine rugir, par l'âge estropié.

Il attend son destin sans faire aucunes plaintes,

Quand, voyant l'âne même à son antre accourir :

« Ah! c'est trop, lui dit-il; je voulais bien mourir;

Mais c'est mourir deux fois que souffrir tes atteintes. 4 »

Ce tableau du vieux roi outragé est admirable, et les deux derniers vers sont épiques. Mais j'aime mieux le dénoûment de Ménage : la vieillesse outragée est vengée, et la justice a dans la fable la part que nous aimons qu'elle ait dans l'histoire.

Une des fables du père Commire a eu la gloire d'être traduite par la Fontaine. Il est vrai que cette traduction est une des fables les plus faibles de la Fontaine, et je ne suis pas fâché que la poésie ait, ce jour-là, manqué au poëte, parce que sa fable manquait de générosité. La fable du père Commire, le Soleil et les Grenouilles, est une satire contre la Hollande, qui s'alarmait pour son indépendance des conquêtes que Louis XIV avait faites en Flandre. Changeant de parti, elle devint l'alliée de l'Espagne qu'elle ne craignait plus, et l'ennemie de la France dont elle redou-

<sup>1</sup> Liv. III, f. xiv.

tait la domination. La vanité nationale de la France se blesse aisément, et, comme l'orgueil de L'ouis XIV, qui s'irritait de se voir contrarié par ce petit État, s'accordait avec la vanité nationale, ce fut partout un concert de reproches contre les Hollandais. Tous les poëtes latins et français du temps attaquèrent à l'envi ces républicains qui ne voulaient pas sacrifier à la France l'indépendance qu'ils avaient conquise sur l'Espagne. Le père Commire fit sa fable, qui eut un grand succès et qui fut traduite par la Fontaine, par Furetière et par le père Bouhours.

« Les grenouilles, habitantes des marais, race ambi-« guë, moitié terrestre et moitié aquatique, née dans « la fange, avaient vu prospérer leur État, grâce à la « protection du Soleil. C'était par son secours qu'elles « avaient chassé les taureaux qui paissaient au bord « de leurs marais... Elles avaient même osé aborder « la vaste mer, et souvent elles avaient provoqué et « vaincu les poissons les plus formidables. Elles de-« vinrent orgueilleuses, et, ce qui est pis, ingrates. « Elles commencèrent à être jalouses de la gloire du « Soleil et à regarder de mauvais œil l'astre qu'adore « l'univers... Elles l'insultent par leurs coassements « et leurs clameurs; elles osent même le menacer; « elles lui signifient qu'il ait à s'arrêter dans sa course « céleste, et, comme le Soleil continuait à éclairer « le monde de ses feux, elles s'efforcent d'entraver

« sa marche. Elles agitent la vase de leurs marais « et la font bouillonner : une noire vapeur s'élève « du fond des marécages et cache la lumière du « jour sous un épais nuage. Le roi des astres sou-« rit de cette insolence : Vos traits retomberont « sur votre tête, dit-il; et, rassemblant ses rayons « dispersés sur le monde, il change ces noires vapeurs « en foudre et en grêle retentissante. Les Grenouilles « sont accablées par une épouvantable tempête. En « vain, elles cherchent à se cacher sous leurs joncs « épais; en vain elles s'enfoncent dans la vase pour « échapper au désastre : le Soleil brûle tout par ses « feux et dessèche les marais qui leur servaient de re-« fuge. Les Grenouilles périssent sous ces traits en-« flammés, et deviennent la proie des milans et des « corbeaux. Alors une d'entre elles, plus sage que les « autres, dit en mourant : Nous sommes justement « punies d'avoir payé les bienfaits par l'insulte. Puis-« sent nos malheurs avertir nos descendants de res-« pecter les dieux 1! »

Ranæ paludis incolæ, ambiguum genus
Limoque cretum, res in immensum suas
Favore solis auxerant, et jam boves,
Vicina circùm quæ tondebant gramina,
Ipsasque ripis pepulerant metu feras.
Quin se profundo credere ausæ gurgiti,
Facto siluros atque thynnos agmine,
Et provocarant sæpè et sæpè vicerant.
Hinc fastus illas cepit et superbia,

La fable du père Commire est l'emblème de la guerre de Hollande, telle que la comprenait la France,

> Majusque crimen, gratiarum oblivio. Patroni solis invidere gloriæ Ingrata gens occepit, ac liventibus Oculis tueri mundo adoratum jubar, Nec se protervis abstinent conviciis : Nàm sive ad Indi littora obvertit rotas, Equos Ibero sive lavit flumine; Sive arduam Leonis ascendit domum, Lunæve radiis cornua offudit suis, Ranæ coaxant et clamore incondito Queruntur omnia perdere. Ultrices simul Minantur iras, ni stet immotus polo. Pergenti terras flammeo non segniùs Lustrare curru, perfidæ tentant viam Obstruere. Fundo ab imo, cœnosos lacus, Ulvasque putres et solo resides aquas Pedibus petulcis commovent : cœlo vapor Consurgit ater et diem caligine Turbat serenum. Risit astrorum parens: « Et ista vestrum tela recident in caput, Procaces, inquit, bestiæ. » Ergo colligit Quos dissiparât radios, inque fulmina Nigros vapores, inque densam grandinem, Momento vertit, et miseras tristi opprimit Ranas procellà. Frustrà juncis corpora Certant opacis tegere; frustrà, sub luto Defossæ, sperant publicæ stragi eripi: Sol rapidus haurit cuncta, et ipsas ignibus Absumit undas. Ranæ semiustæ crepant, Milvisque et corvis dulce præbent pabulum. Quarum una fertur cæteris consultior Dixisse moriens: Jure pænam exsolvimus, Quæ pro benefactis sola reddidimus mala. At vos, nepotes, discite vereri Deos.

> > (OEuvres latines du P. Commire, Paris, 1704, page 134.)

cette guerre de Hollande qui fut peut-être la plus impolitique des guerres de Louis XIV et qui fut aussi la plus populaire. Comme nous n'avons point à juger ici la guerre de Hollande, mais la fable de Commire, nous ne pouvons pas, quel que soit notre goût pour les vers latins, ne pas remarquer combien toute cette allégorie est froide, outre qu'elle est injurieuse. A force de songer aux Hollandais, Commire a oublié qu'il s'agissait des Grenouilles dans sa fable, et que leurs guerres avec les taureaux et avec les poissons choquaient la vraisemblance. La Fontaine qui, en mettant des animaux en scène au lieu d'hommes, a toujours eu soin de ne pas forcer leur nature, n'a pas fait des grenouilles du père Commire les adversaires des taureaux et des poissons; il se contente de dire qu'avec les cris qu'elles poussaient contre le soleil, ou ne pouvait dormir en paix:

S'il l'on cût cru leur murmure,
Elles aurajent par leurs cris
Soulevé grands et petits
Contre l'œil de la nature.
Le Soleil, à leur dire, allait tout consumer :
Il fallait promptement s'armer ...
'A les ouïr, tout le monde,
Toute la machine ronde
Roulait sur les intérêts
De quatre méchants marais.
Cette plainte téméraire
Dure toujours; et pourtant

Grenouilles devraient se taire Et ne murmurer pas tant; Car, si le Soleil se pique, Il le leur fera sentir; La république aquatique Pourrait bien s'en repentir 4.

La Fontaine a ôté à l'allégorie du père jésuite ce qu'elle avait de pompeux et de faux : il est plus simple, mais il n'est ni piquant ni gracieux. Je ne sais vraiment pas si Furetière, qui traduisit cette fable, ne l'emporte pas sur la Fontaine; petite gloire, après tout, d'être meilleur que la Fontaine là où la Fontaine est mauvais. Voici, par exemple, quelques vers bien tournés :

Mais le Dieu, souriant de cette folle guerre :

« Tous vos traits, leur dit-il, vont retomber sur vous. »

Aussitôt, animé d'un trop juste courroux,

De ces noires vapeurs il forme son tonnerre,

En grêle il épaissit les airs....

Les malheureuses, sous les eaux,

Dans la bourbe et dans les roseaux

Vont en vain chercher des asiles °.

Je suis fâché de donner à Furetière cette supériorité

Vous donc qui viendrez après nous, Si de notre malheur vous avez connaissance, En l'apprenant souvenez-vous Qu'il ne faut pas des Dieux mépriser la puissance. (Recueil de Vers choisis, 1701, p. 14.)

<sup>1</sup> Liv. XII, f. xxiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Je ne veux rien citer de la fable du P. Bouhours, sauf les quatre derniers vers ;

d'un moment sur la Fontaine. Il s'était fait l'ennemi de la Fontaine à l'Académie, et dans ses factums il l'attaque de la manière la plus injurieuse, lui reprochant ses contes, ne parlant pas de ses fables et l'accusant de n'être assidu à l'Académie que pour les jetons qu'on y gagne, « dont il est si avide, dit-il, qu'il s'en fait indemniser par ceux qui sont cause qu'il s'absente 1. »

Le père Commire a fait plusieurs fables allégoriques de ce genre. Dans la fable du Coq, je trouve encore les Hollandais sous l'emblème des oies, l'Espagne figurée par le lion, la Prusse par le faucon, Montecuculli par le coucou, l'Autriche par l'aigle, l'électeur de Cologne par la colombe, l'évêque de Munster par le cygne, et l'évêque de Paderborn par le rossignol. La France est représentée par le coq, l'oiseau du soleil ou de Louis XIV, et le cog bat tous ses ennemis et soutient tous ses alliés. Quel plaisir puis-je trouver dans toutes ces personnifications? Il n'y a dans ces fables allégoriques ni caractère ni action; elles plaisaient cependant à la vanité guerrière de la France; elles ajoutaient à la faveur que les pères jésuites avaient à la cour. Aussi, pendant que Commire faisait en vers latins ces fables ou ces emblèmes, les pères jésuites les traduisaient à qui mieux mieux en vers français. Fonte-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Voir, à la fin du volume, le passage contre la Fontaine, tiré du deuxième factum de Furetière.

nette aussi s'en mélait : c'est lui qui a traduit la fable du Coq vainqueur.

Ainsi partout, au dix-septième siècle, se retrouve l'apothéose de Louis XIV, au collége comme à l'opéra. Je n'ai pas tort de me servir de ce mot d'apothéose. Voici, en effet, comment finit une pièce de vers de Commire:

Heroum monumenta tuis qui conferet actis, Illos esse homines, te feret esse deum.

## La traduction française est plus naïve encore:

Louis, vous ternissez la gloire
Des héros et des demi-dieux
Les plus célèbres dans l'histoire.
Vos conquêtes semblent un jeu,
Tant elles vous ont coûté peu;
Mais cela n'est point sans mystère:
On sait ce qu'un mortel peut faire.
Ah! si vous n'ètes point un Dieu,
Grand monarque, il ne s'en faut guère 1.

Je ne suis point étonné que la fable ait eu sa part dans ce concert de flatteries qui retentissaient aux oreilles du roi; mais, en se mêlant à ce concert, elle s'éloignait singulièrement de son caractère, qui est d'être une satire aimable et douce.

Je dois remarquer qu'il n'a jamais protité à la fable de prendre pour inspiration la passion politique du

<sup>1</sup> Commire, p. 153

moment. La passion politique est quelque chose de trop passager et de trop particulier pour donner à la fable le caractère général qu'elle doit avoir. Il lui faut pour sujet les mœurs et les qualités bonnes et mauvaises de l'humanité, et non les opinions de tel ou tel jour. L'homme change bien plus d'idées que de vices et de vertus, aujourd'hui républicain, demain sujet et serviteur d'un prince, il est toujours ambitieux, frivole, intéressé, égoïste, capable de bien et de mal, de vices et de vertus. La figure politique du monde change sans cesse; la figure morale de l'homme est toujours la même. Quand la fable s'attache à reproduire la figure politique du monde, elle s'attache à ce qui passe et passe avec ce monde changeant; quand elle s'attache à reproduire la figure de l'homme, si elle a bien su la peindre, l'original fait durer le portrait.

J'ai entendu des fables fort spirituelles, qui peignaient les vices et les travers politiques de mon temps, et ces fables m'amusaient beaucoup. Je me demande si elles amuscront la postérité: les ridicules et les travers auront changé; qu'on ne croie pas surtout que le succès du jour puisse répondre du succès de l'avenir. Le caractère des passions politiques est d'être universelles, irrésistibles à certains moments et de durer peu. Tout le monde en France, au temps de la guerre de Hollande, était contre les Hollandais; cette guerre, aujourd'hui, nous paraît injuste et impolitique. Com-

mire, quand il attaquait les Hollandais, avait la foule pour lui, et sa fable semblait admirable; elle nous semble aujourd'hui médiocre et plate: le souffle de colère populaire qui l'animait s'est dissipé, et elle a le tort d'être pour nous un mauvais sentiment exprimé dans une allégorie sans vraisemblance et sans grâce.

Tout le monde, au dix-septième siècle, aimait à faire des fables, et tout le monde en fit plus que jamais quand la Fontaine eut fait les siennes: c'était le genre à la mode. Je trouve un témoignage de cette vogue dans une fable d'un contemporain de la Fontaine, fort peu connu, M. de Fieubet. Je la cite, parce qu'elle me semble jolie, parce que, à en voir la tournure, il est clair que l'auteur est un disciple de la Fontaine; parce qu'enfin je ne cache pas que j'aime assez à tirer de l'oubli quelques noms et quelques vers de personnages obscurs: il me semble que je fais une bonne œuvre qui me sera rendue un jour.

Ces fables qui font tant de bruit
Sont bien autres, Philis, que l'on ne s'imagine:
Vous croyez que ce n'est qu'Arlequin qui badine,
C'est Ésope qui nous instruit.
La plus simple fable est divine
Quand on sait en tirer du fruit.
Par exemple, on m'en a dit une
Qui, dans mes naissantes amours,
Quoiqu'assez vieille et fort commune,

Pourra m'être d'un grand secours.

Dans quelque île jadis vivaient trois demoiselles,
Moitié chair et moitié poisson.

Leur voix était si donce, elles étaient si belles
Que, dès qu'elles chantaient, les cœurs les plus rebelles
Ne pouvaient résister à leur tendre chanson.
L'on voyait tous les cœurs s'empresser autour d'elles;
Aucun ne se sauvait du fatal hameçon,
Et Dieu sait de quelle façon
Les traitaient après ces cruelles.
Un seul d'entre les Grecs, dit-on, leur échappa:
Je crois qu'il se nommait Ulysse.
C'était un fin narquois, un vieux singe en malice,
Qui les trois trompeuses trompa.

Que voulait dire le poëte par sa fable? Iris, qu'il craignait de commencer à aimer, l'avait invité à dîner; il refuse d'y aller : il y perdrait sa liberté. Non, dit-il :

Je sais bien quels plaisirs m'y pourraient engager; Mais je m'appelle Ulysse, et je crains le danger.

Nouveau témoignage de la popularité de la fable au dix-septième siècle, de la voir ainsi tomber dans la frivolité et l'affectation des petits vers de société.

Je puis encore compter, parmi les disciples de la Fontaine, un poëte dont j'hésite à citer le nom, Grécourt, parce qu'il a imité la Fontaine dans ses contes et qu'il en a surpassé la licence. Il a fait aussi un assez grand nombre de fables, toutes fort médiocres, sauf celle-ci peut-être :

#### LE PAPILLON ET LES TOURTERELLES

Un Papillon, sur son retour, Racontait à deux tourterelles Combien, dans l'âge de l'amour, Il avait caressé de belles. Aussitôt aimé qu'amoureux, Disait-il, ô l'aimable chose! Lorsque, brûlant de nouveaux feux, Je voltigeais de rose en rose. Maintenant on me fuit partout, Et partout aussi je m'ennuie. Ne verrais-je jamais le bout D'une si languissante vie? Les Tourterelles sans regret Répondirent: dans la vieillesse Nous avons trouvé le secret De conserver notre tendresse. A vivre ensemble nuit et jour Nous goûtons un plaisir extrême. L'amitié qui vient de l'amour Vaut encore mieux que l'amour même 4.

Ces tourterelles me rappellent la pièce charmante attribuée par les uns à Pellisson, et par le père Bouhours à M. de Fourcroy:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> OEuvres de Gréuourt, nouvelle édition, t. 4, p. 20. — Amsterdam, 1746.

#### LE PASSANT ET LA TOURTERELLE

LE PASSANT.

Que fais-tu dans ce bois, plaintive tourterelle?

LA TOURTERELLE.

Je gémis, j'ai perdu ma compagne fidèle.

LE PASSANT.

Ne crains-tu point que l'oiseleur Ne te fasse mourir comme elle?

LA TOURTERELLE.

Si ce n'est lui, ce sera ma douleur 1.

De tous les fabulistes contemporains de la Fontaine, les deux que je mets au-dessus des autres, à titres fort différents, sont Lenoble et Fénelon.

J'ai déjà parlé de Lenoble<sup>2</sup>; je n'y reviens aujourd'hui que pour dire un mot de sa vie et pour citer encore une de ses fables, afin que son nom ne manque pas dans cette galerie des fabulistes du dix-septième siècle. J'ai dit qu'il était d'une bonne famille de magistrature, et il fut, fort jeune encore, procureur général au parlement de Metz; mais il avait un goût excessif pour tous les plaisirs: bientôt il fut forcé de vendre sa charge. Accablé de dettes et ne sachant comment les payer, il fit des faux et fut condamné par le Châtclet à neuf ans de bannissement. Il appela du jugement du Châtelet et fut transféré à la Conciergerie, où se trouvait une

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Recueil de vers choisis, p. 95.

<sup>2</sup> Jer vol., 4re et 2e leçon.

femme appelée la belle épicière, que son mari avait fait enfermer pour ses désordres. Lenoble l'aima, s'en fit aimer et obtint qu'elle fût transférée dans un couvent, d'où elle s'évada. Lenoble, de son côté, s'étant évadé de la Conciergerie, ils vécurent ensemble jusqu'à ce que Lenoble ayant été arrêté de nouveau, le jugement qui le condamnait fût confirmé. Cependant l'arrêt ne fut point exécuté. Déjà, dans sa prison, Lenoble, écrivant pour vivre et pour faire vivre sa maîtresse, s'était fait le pamphlétaire de Louis XIV. Le grand roi, attaqué par les pamphlets de la Haye, attaquait aussi ses ennemis par des pamphlets. C'était une guerre de plume, qui tantôt précédait, tantôt accompagnait la guerre véritable. Il est curieux de voir, en parcourant les œuvres volumineuses de Lenoble 1, particulièrement ses dialogues politiques, il est curieux de voir la vivacité souvent injurieuse de cette polémique. Les pamphlets hollandais étaient interdits et brûlés à Paris; les pamphlets de Lenoble étaient aussi brûlés à la Haye par la main du bourreau.

Je ne dis pas que Louis XIV connaissait les pamphlets de Lenoble; mais son lieutenant de police les autorisait en secret. Ils n'avaient point de privilége du roi pour être imprimés; ils ne l'étaient pas moins. Tous les personnages du temps, tous ceux qui étaient oppo-

<sup>\*</sup> Vingt volumes. Paris, 1718.

sés à la politique de Louis XIV, les ministres de l'Angleterre et de la Hollande, les généraux de l'empereur d'Allemagne y sont raillés et calomniés à plaisir. Le pape Innocent XI, un des adversaires de Louis XIV, n'est pas plus épargné que le roi Guillaume. C'est dans ces pamphlets qu'on peut voir l'opinion publique qu'on donnait à la France. Le roi Louis XIV n'aimait pas la presse; mais il aimait à s'en servir contre ses adversaires.

Lenoble avait quelques-unes des qualités de l'écrivain polémique : la facilité, la clarté, la raillerie plutôt abondante que fine. Du reste, il ne faisait pas seulement des pamphlets politiques : il faisait toute sorte d'ouvrages, des romans, des nouvelles, des histoires, des contes, des odes, des poëmes épiques, des poëmes héroï-comiques, des dialogues moraux où il enseignait l'art de se bien conduire, lui qui n'avait jamais su conduire sa vie. Il était à la solde des libraires, et il gagnait beaucoup d'argent, plus de mille francs par mois, somme énorme pour le temps; mais il dépensait tout en plaisirs, travaillant comme un esclave pour vivre pendant quelques heures en riche libertin. Poëte et prosateur négligé, mais ne manquant ni de verve ni d'audace, le malheur de Lenoble, c'est qu'il n'a pas su mieux conduire son talent que sa vie. Je suis sûr que, si quelque homme d'esprit de nos jours, se dévouant à la gloire de Lenoble,

voulait extraire de ses vingt volumes un ou deux volumes de prose et de vers, il ferait un ouvrage agréable. Il pourrait, par exemple, prendre quelques fables; mais il faudrait les abréger, car Lenoble est long et diffus. En voici une, où il y a des traits charmants, le Renard et le Loup, ou l'Ami de cour. Elle vaut mieux cependant à lire par extraits que tout entière.

A la cour d'un fameux lion Le Loup et le Renard, faufilés pour affaire, Devinrent amis et compères, Et vécurent longtemps en étroite union.

Un jour, le Loup, voulant entrer dans une étable, ne vit pas un puits qui était placé auprès, et il tomba dedans. Que faire? Il essaye vainement d'en sortir; il se met à crier au secours.

Le Renard vient aux cris, et le Loup plein de joie : Oh! que fort à propos, lui dit-il, te voici!

Vite, compère, je me noie; Retire-moi vite d'ici.

- Quelle infortune est donc la tienne?

Répondit le Renard; que je plains ton malheur! Non, jamais il ne fut douleur

Si véritable que la mienne.

Quoi! le plus cher de mes amis,

Tout prêt à se noyer! Dis-moi ; là qui t'a mis? Serait-ce le berger? j'en veux prendre vengeance.

Eh! mon ami, tends-moi la main,
 Lui répartit le Loup; nous jaserons demain;
 J'ai besoin de ton assistance

Et non pas d'un discours si frivole et si vain. Encore un coup, tends-moi la main.

## Mais le Renard continuant son discours :

Crois-moi, la vie est peu de chose; Ce n'est qu'un tissu de chagrins, Et c'est en vain qu'on se propose De s'y faire d'heureux destins.

Adieu! que le ciel te console 1.

La fin du sermon du Renard est excellente. C'est là vraiment le genre de comédie propre à la fable.

Lenoble, dans quelques-unes de ses fables, a le mérite de ressembler de temps en temps à la Fontaine. Fénelon, dans les fables en prose qu'il faisait, en se jouant, pour l'éducation du duc de Bourgogne, ne songe pas le moins du monde à la Fontaine. Il s'en rapproche cependant par l'agrément et le charme du récit, s'il s'en éloigne par le sujet. Fénelon, en effet, ne vise pas à instruire le public : il n'a pas de public, il n'a qu'un élève. C'est cet élève qu'il faut avertir, prenant pour occasions les divers incidents de l'éducation, et faisant une fable conforme à la leçon qu'il s'agit de donner au jeune prince, afin de mieux graver la leçon dans son esprit. Tout bonhomme qu'il est, la Fontaine a ses préoccupations littéraires; Fénelon n'a aucune préoccupation de ce genre : il ne veut que faire comprendre

<sup>4</sup> OEuvres de Lenoble, t. XIV, p. 315

à son élève quelques-unes de ces vérités que les princes ont de la peine à se mettre dans l'esprit. Si la fable dans laquelle il enveloppe la vérité est gracieuse et piquante, il le faut pour attirer l'attention de l'élève, et, de plus, le génie de Fénelon est si heureux qu'il ne peut rien dire qui n'ait cette grâce simple et ingénue qui est aussi le propre du génie de la Fontaine, mais qui, chez Fénelon, se mêle sans effort aux pensées les plus graves. L'agrément abonde si naturellement dans Fénelon, qu'à lire ses fables on peut hésiter un instant à croire qu'il y a là une leçon : il semble qu'il n'y a qu'un plaisir que le précepteur a voulu donner à l'élève. Je prends, pour justifier ce que je viens de dire, la fable intitulée : Histoire d'une vieille reine et d'une jeune paysanne.

« Il était une fois une reine si vieille, si vieille, qu'elle n'avait plus ni dents ni cheveux; sa tête branlait comme les feuilles que le vent remue; elle ne voyait goutte, même avec ses lunettes; le bout de son nez et celui de son menton se touchaient; elle était rapetissée de la moitié et toute en un peloton, avec le dos si courbé qu'on aurait eru qu'elle avait toujours été contrefaite. Une fée, qui avait assisté à sa naissance, l'aborda et lui dit:

- « Voulez-vous rajeunir?
- « Volontiers, répondit la reine; je donnerais tous mes joyaux pour n'avoir que vingt ans,

« — Il faut donc, continua la fée, donner votre vieillesse à quelque autre, dont vous prendrez la jeunesse et la santé. A qui donnerons nous vos cent aus?

« La reine fit chercher partout quelqu'un qui voulût être vieux pour la rajeunir. Il vint beaucoup de gueux qui voulaient vieillir pour être riches; mais, quand ils avaient vu la reine tousser, cracher, râler, vivre de bouillie, être sale, hideuse, puante, souffrante et radoter un peu, ils ne voulaient plus se charger de ses années, ils aimaient mieux mendier et porter des haillons. Il venait aussi des ambitieux à qui elle promettait de grands rangs et de grands honneurs. Mais que faire de ces rangs? disaient-ils après l'avoir vue; nous n'oserions nous montrer, étant si dégoûtants et si horribles. Enfin il se présenta une jeune fille de village, belle comme le jour, qui demanda la couronne pour prix de sa jeunesse; elle se nommait Péronnelle. La reine s'en fàcha d'abord; mais que faire? à quoi sert-il de se fâcher? elle voulait rajeunir.

- α Partageons, dit-elle à Péronnelle, mon royaume : vous en aurez la moitié, et moi l'autre; c'est bien assez pour vous, qui êtes une petite paysanne.
- « Non, répondit la fille, ce n'est pas assez pour moi : je veux tout. Laissez-moi mon bavolet avec mon teint fleuri ; je vous laisserai vos cent ans avec vos rides et la mort qui vous talonne.

- « Mais aussi, répondit la reine, que ferais-je, si je n'avais plus de royaume?
- « Vous ririez, vous danseriez, vous chanteriez comme moi, lui dit cette fille.
- « En parlant ainsi, elle se mit à rire, à danser et à chanter.
- « La reine, qui était bien loin d'en faire autant, lui dit :
- « Que feriez-vous à ma place? Vous n'êtes point accoutumée à la vieillesse.
- « Je ne sais pas, dit la paysanne, ce que je ferais; mais je voudrais bien l'essayer, car j'ai toujours ouï dire qu'il est beau d'être reine.
- « Pendant qu'elles étaient en marché, la fée survint, qui dit à la paysanne :
- « Voulez-vous faire votre apprentissage de vieille reine, pour savoir si ce métier vous accommodera?
  - « Pourquoi non? dit la fille.
- « A l'instant, les rides couvrent son front, ses cheveux blanchissent; elle devient grondeuse et rechignée; sa tête branle et toutes ses dents aussi: elle a déjà cent ans. La fée ouvre une petite boîte et en tire une foule d'officiers et de courtisans richement vêtus, qui croissent à mesure qu'ils en sortent, et qui rendent mille respects à la nouvelle reine. On lui sert un grand festin; mais elle est dégoûtée et ne saurait mâcher; elle est honteuse et étonnée; elle ne sait ni que dire, ni que

faire; elle tousse à crever; elle crache sur son menton; elle a au nez une roupie gluante, qu'elle essuie avec sa manche; elle se regarde au miroir et se trouve plus laide qu'une guenuche. Cependant la véritable reine était dans un coin, qui riait et qui commençait à devenir jolie; ses cheveux revenaient, et ses dents aussi; elle reprenait un bon teint frais et vermeil; elle se redressait avec mille petites façons; mais elle était crasseuse, court vêtue, et faite comme un petit torchon qui a traîné dans les cendres; elle n'était pas accoutumée à cet équipage; et les gardes, la prenant pour quelque servante de cuisine, voulaient la chasser du palais. Alors Péronnelle lui dit:

- « Vous voilà bien embarrassée de n'être plus reine, et moi encore davantage de l'être : tenez, voilà votre couronne; rendez-moi ma cotte grise.
- a L'échange fut aussitôt fait, et la reine de revieillir, et la paysanne de rajeunir. A peine le changement fut fait, que toutes deux s'en repentirent; mais il n'était plus temps. La fée les condamna à demeurer chacune dans sa condition. La reine pleurait tous les jours. Dès qu'elle avait mal au bout du doigt, elle disait:
- « Hélas! si j'étais Péronnelle, à l'heure que je parle je serais logée dans une chaumière et je vivrais de châtaignes; je danserais sous l'orme avec les bergers, au son de la flûte. Que me sert d'avoir un beau lit, où

je ne fais que souffrir, et tant de gens qui ne peuvent me soulager?

« Ce chagrin augmenta ses maux. Les médecins, qui étaient sans cesse douze autour d'elle, les augmentèrent aussi: enfin elle mourut au bout de deux mois. Péronnelle faisait une danse ronde le long d'un clair ruisseau avec ses compagnes, quand elle apprit la mort de la reine; alors elle reconnut qu'elle avait été plus heureuse que sage d'avoir perdu la royauté. La fée revint la voir et lui donna à choisir de trois maris : l'un vieux, chagrin, désagréable, jaloux et cruel, mais riche, puissant et très-grand seigneur, qui ne pourrait ni jour ni nuit se passer de l'avoir auprès de lui; l'autre, bien fait, doux, commode, aimable et d'une grande naissance, mais pauvre et malheureux en tout; le dernier, paysan comme elle, qui ne serait ni beau ni laid, qui ne l'aimerait ni trop ni peu, qui ne serait ni riche ni pauvre. Elle ne savait lequel prendre, car naturellement elle aimait fort les beaux habits, les équipages et les grands honneurs. Mais la fée lui dit :

« — Allez, vous êtes une sotte. Voyez-vous ce paysan? voilà le mari qu'il vous faut. Vous aimeriez trop le second; vous seriez trop aimée du premier; tous deux vous rendraient malheureuse; c'est bien assez que le troisième ne vous batte point. Il vaut mieux danser sur l'herbe ou sur la fougère que dans un palais, et être Péronnelle au village qu'une dame malheureuse dans le beau monde. Pourvu que vous n'ayez aucun regret aux grandeurs, vous serez heureuse avec votre laboureur toute votre vie. »

Quelle est la moralité de ce joli conte de fées?

La moralité est évidemment à l'adresse du prince. Fénelon ne veut pas seulement lui montrer que le bonheur vaut mieux que la grandeur : tous les princes savent cela pour l'avoir lu, ce qui n'empêche pas qu'ils ne savent être heureux qu'avec la grandeur. Les divers genres de bonheur dans ce monde ne peuvent pas se substituer les uns aux autres : je ne puis pas prêter mon bonheur au prochain, qui ne peut pas non plus me prêter le sien. Aussi chaque bonheur est intolérant de sa nature; il ne croit pas à celui des autres. Les princes surtout, qui sont habitués à tout rapporter à eux, croient aisément qu'il n'y a de bonheur qu'autour d'eux et par eux. La plus grande et la meilleure vérité à leur enseigner n'est pas tant qu'il y a au-dessous d'eux beaucoup d'hommes qu'ils doivent aimer et soulager, — les bons princes sont volontiers de ce sentiment, mais qu'il y a des hommes qui sont heureux sans eux et loin d'eux. Le bonheur indépendant les convainc bien mieux que tout le reste qu'ils ne sont pas le centre de tout dans ce monde, et ils ne peuvent comprendre que les hommes, après tout, ne sont pas faits pour eux, que le jour où ils voient qu'il y a des hommes qui peuvent se passer d'eux. Péronnelle peut se passer d'être

reine; elle peut même se passer d'être la femme d'un grand seigneur: elle sera paysanne et elle sera heureuse à sa manière. Quelle leçon d'égalité! car quelle plus grande égalité que d'avoir tous un bonheur à notre portée? S'il n'y avait qu'un seul genre de bonheur, il n'y aurait qu'un seul heureux. La diversité des bonheurs ici-bas fait leur égalité. Quelle révélation en même temps des vraies conditions de l'humanité, conditions fort différentes de celles de la cour, où personne n'est heureux que par le prince! On s'est souvent demandé d'où venait la supériorité des princes qui ont vécu dans l'exil, sur les princes qui sont nés, qui ont vécu et qui sont morts sur le trône. Les princes dans l'exil n'apprennent qu'une chose, mais la chose la plus importante et la plus instructive du monde : c'est que l'humanité naît, vit et meurt, souffre et jouit, travaille et se repose, pense et sent en dehors d'eux. Cette science-là, nous l'avons tous naturellement dans la condition privée, et il ne nous est pas difficile de comprendre que l'univers n'est pas fait pour nous; encore faut-il que nous prenions la peine d'y résléchir. Les princes, au contraire, doivent acquérir par l'éducation ce qui nous vient par la simple réflexion. Ce qui est instinct pour nous est sagesse pour cux, et c'est cette sagesse que Fénelon enseignait par ses fables au duc de Bourgogne.

# VINGT-TROISIÈME LECON

LES FABULISTES DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE — UNE FABLE DE VOLTAIRE — LAMOTTE — RICHER

Les fabulistes ne sont pas moins nombreux au dixhuitième siècle qu'au dix-septième; et là aussi, il faut faire un choix. Si je voulais prouver cette vogue et ce crédit de la fable dès le commencement du dixhuitième siècle, je prendrais pour exemple une fable de Voltaire, que je trouve dans ses poésies mêlées et qui date évidemment de sa jeunesse. Voltaire, dont le génie souple et actif aimait à s'exercer dans les genres de littérature les plus accrédités, voyant que Lamotte faisait des fables et les faisait applaudir, a fait aussi une fable, le Loup moraliste; elle est spirituelle et personne ne peut s'en étonner, la fable étant de Voltaire:

Un Loup, à ce que dit l'histoire, Voulut donner un jour des leçons à son fils, Et lui graver dans la mémoire,
Pour être honnête loup, de beaux et bons avis:
Mon fils, lui disait-il, dans ce désert sauvage,
A l'ombre des forêts vous passerez vos jours;
Vous pourrez cependant avec de petits ours
Goûter les doux plaisirs qu'on permet à votre âge.
Contentez-vous du peu que j'amasse pour vous;
Point de larcins, menez une innocente vie;

Point de mauvaise compagnie; Choisissez pour amis les plus honnêtes loups; Ne vous démentez point, soyez toujours le même; Ne satisfaites point vos appétits gloutons. Mon fils, jeunez plutôt l'Avent et le Carême Que de sucer le sang des malheureux moutons.

Car, enfin, quelle barbarie!

Quels crimes ont commis ces innocents agneaux?

Au reste, vous savez qu'il y va de la vie:

D'énormes chiens défendent les troupeaux.

Hélas! je m'en souviens, un jour votre grand-père,

Pour apaiser sa faim, entra dans un hameau.

Dès qu'on l'eut aperçut: O bète carnassière!

Au loup! s'écria-t-on. L'un s'arme d'un hoyau,

L'autre prend une fourche, et mon père eut beau faire,

Hélas! il y laissa sa peau.

De sa témérité ce fut là le salaire.

Sois sage à tes dépens; ne suis que la vertu,

Et ne sois point battant, de peur d'être battu.

Si tu m'aimes, déteste un crime que j'abhorre.

— Le petit vit alors dans la gueule du loup

De la laine et du sang qui dégoûtait encore;

Il se mit à rire à ce coup.

Comment, petit fripon, dit le Loup en colère, Comment vous riez des avis Que vous donne ici votre père! Tu seras un vaurien, va, je te le prédis.

## LES FABULISTES DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE. 245

Quoi, se moquer déjà d'un conseil salutaire!

— L'autre répondit en riant;

Votre exemple est un bon garant;

Mon père, je ferai ce que je vous vois faire.

Tel un prédicateur, sortant d'un bon repas, Monte dévotement en chaire, Et vient, bien fourré, gros et gras, Prêcher contre la bonne chère.

Je trouve que le sermon est un peu long et que la moralité est trop aiguisée en épigramme. La prépondérance toute naturelle que les exemples ont sur les paroles méritait, si Voltaire voulait l'ériger en moralité, d'avoir une application plus générale que celle qu'il en fait aux abbés gourmands qui prêchent la sobriété. La Fontaine s'y est mieux pris dans sa fable de l'Écrevisse et sa fille, si nous en retranchons le prologue et l'épilogue, consacrés à l'éloge de Louis XIV et qui tiennent à peine à la fable :

Mère Écrevisse un jour à sa fille disait:
Comme tu vas, bon Dieu! ne peux-tu marcher droit?
Et comme vous allez vous-même! dit la fille;
Puis-je autrement marcher que ne fait ma famille?
Veut-on que j'aille droit quand on y va tortu!?

J'ai une autre critique à faire au Loup moraliste de Voltaire. Ce n'est pas la première fois que le loup dans la fable feint de se corriger et prend un air hypocrite,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La Fontaine, livre XII, fable 10,

ou pour mieux préparer ses larcins, ou touché d'une sorte de repentir qui ne va jamais jusqu'à la pénitence. Quand le loup, dans la Fontaine, se décide à jouer ce nouveau personnage, il ne se contente pas de payer de paroles comme le loup moraliste de Voltaire, il prend la contenance et le geste de son nouveau rôle, et par là il est plus comique et plus plaisant que s'il se contentait de parler; parfois même il espère réussir sans avoir à parler: ainsi

Il s'habille en berger, endosse un hoqueton,
Fait sa houlette d'un bâton,
Sans oublier la cornemuse.
Pour pousser jusqu'au bout la ruse,
Il aurait volontiers écrit sur son chapeau:
C'est moi qui suis Guillot, berger de ce troupeau.
Sa personne étant ainsi faite
Et ses pieds de devant posés sur sa houlette,
Guillot le sycophante approche doucement.
Guillot, le vrai Guillot, étendu sur l'herbette,
Dormait alors profondément;
Son chien dormait aussi, comme aussi sa musette 4.

Voilà-t-il pas un vrai tableau, une vraie mascarade d'hypocrisie et plus animée que le sermon du *Loup moraliste*?

Lorsque les loups de la Fontaine ajoutent la parole au masque et à la contenance, comme dans la fable du Loup et des Bergers, ils sont encore plus plai-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La Fontaine, livre III, fable 5

sants que celui de Voltaire. A quoi cela tient-il? à ce qu'ils sont plus loups, et ce point est important. Les animaux qui dans la fable représentent l'homme, doivent cependant garder toujours quelque chose de leur caractère naturel. Ce qu'ils représentent ne doit pas complétement effacer ce qu'ils sont. Le poëte a tort d'oublier le masque pour ne songer qu'au visage, d'oublier l'animal pour ne songer qu'à l'homme. Il faut qu'il mêle les deux figures dans la figure qu'il compose; il faut, s'il donne les traits du loup à l'homme qu'il met en scène, qu'il conforme jusqu'au bout son récit, son action, ses discours à la métamorphose qu'il faite. Voltaire oublie un peu qu'il fait parler un loup:

Contentez-vous du peu que j'amasse pour vous.

Ainsi pourrait parler un usurier qui prêcherait contre l'usure. La Fontaine, dans sa fable du Loup et des Bergers, fait parler son loup, mais en loup. L'animal domine l'homme, et la fable y gagne en vérité, saus que l'allégorie y perde en transparence :

Un Loup, rempli d'humanité
(S'il en est de tels dans le monde),
Fit un jour sur sa cruauté,
Quoiqu'il ne l'exerçât que par nécessité,
Une réflexion profonde.

Je suis haï, dit-il, et de qui? de chacun.
Le loup est l'ennemi commun:
Chiens, chasseurs, villageois, s'assemblent pour sa perte.
Jupiter est là-haut étourdi de leurs cris.

C'est par là que de loups l'Angleterre est déserte; On v met notre tête à prix. Il n'est hobereau qui ne fasse Contre nous tels bans publier; Il n'est marmot osant crier, Que du loup aussitôt sa mère ne menace ; Le tout pour un âne rogneux, Pour un mouton pourri, pour quelque chien hargneux, Dont j'aurai passé mon envie. Eh bien! ne mangeons plus de chose ayant eu vie : Paissons l'herbe, broutons, mourons de faim plutôt. Est-ce une chose si cruelle? Vaut-il mieux s'attirer la haine universelle? Disant ces mots, il vit des bergers, pour leur rôt, Mangeant un agneau cuit en broche. Oh! oh! dit-il, je me reproche Le sang de cette gent; voilà ses gardiens S'en repaissant eux et leurs chiens; Et moi, loup, j'en ferais scrupule! Non, par tous les dieux, non! Je serais ridicule. Thibaut l'agnelet passera, Sans qu'à la broche je le mette; Et non-seulement lui, mais la mère qu'il tette Et le père qui l'engendra 1.

Certes, si nous comparons cette fable avec celle de Voltaire, le loup de la Fontaine parle bien plus en vrai loup, du moins en loup du temps que les bêtes parlaient, que celui de Voltaire. Derrière celui-là, je vois trop Voltaire raillant pour son compte les prédicateurs qui aiment mieux

<sup>4</sup> Liv. X. f. vi.

prêcher contre la bonne chère que de pratiquer la sobriété, Voltaire qui a toujours été un satirique trop moqueur pour être jamais un grand auteur comique : car la comédie ne sacrifie jamais la vérité à la satire, elle reste toujours dans le cercle de la vraisemblance : la satire se dispense plus aisément de cette condition. La Fontaine, véritable auteur comique, ne manque jamais à la vraisemblance de ses personnages, et son loup se repent en loup et non en homme. A voir même ce repentir peint si naturellement, nous sommes tentés de croire qu'il est sincère et que, sans ce malheureux agneau que rôtissent les bergers, la conversion du loup était faite. Mais comment épargner les agneaux pour les voir manger par les bergers? comment résister à cette tentation? Le chien qui porte au cou le dîner de son maître, le chien lui-même n'y résiste pas; il est le premier à prendre ce qu'il ne peut défendre, comme le loup se résigne aussi à continuer de prendre les agneaux pour ne pas les laisser manger aux bergers.

J'ai voulu montrer, par l'exemple de Voltaire, que la fable au dix-huitième siècle n'avait rien perdu de son crédit, et que celui qui devait être le grand maître des esprits pendant ce siècle n'avait pas dédaigné le genre de poésie oublié par Boileau dans l'Art poétique.

Voyons maintenant, parmi les poëtes et les écrivains du dix-huitième siècle, ceux qui se sont consacrés plus régulièrement à la fable. Je commence par Lamotte. Lamotte est un écrivain fort spirituel qui, à côté de Fontenelle et faisant comme lui la transition de l'esprit du dix-septième siècle à celui du dix-huitième, a composé des odes, des tragédies, des églogues: il a fait aussi des fables. Il croyait et soutenait de bonne foi que, dans l'ode et dans la tragédie, la prose serait bien mieux de mise que les vers. Sa prose, il est vrai, valait mieux que ses vers; mais il avait tort de conclure du particulier au général.

La préférence que Lamotte donnait à la prose sur les vers n'était pas son seul paradoxe : comme Fontenelle, il préférait les modernes aux anciens, et, pensant qu'Homère était trop grossier et trop diffus pour plaire aux modernes, il crut lui rendre service en l'abrégeant, en le faisant poli et tout français. Cette entreprise rendit Lamotte ridicule et a fait tort, dans la postérité, à la réputation d'esprit et de talent qu'il mérite de conserver.

Lamotte est surtout un critique ingénieux. C'est lui qui a dit, avant Buffon, que « le style n'est autre chose que les idées mêmes et l'ordre dans « lequel on les range 1. » Comme tous les hommes qui ont l'esprit plus critique que poétique, La-

¹ Discours sur l'Égloque, t. III de ses œuvres, p. 318. — Buffon a dit: a Le style n'est que l'ordre et le mouvement qu'on met dans ses a pensées. » (Discours de réception à l'Académie.)

motte, quand il abordait un genre de littérature quelconque, soit la tragédie, soit l'ode, soit l'églogue, soit la fable, avait toujours soin de faire un discours préliminaire où il expliquait ses idées sur le genre de poésie qu'il essayait. Il faisait ainsi la théorie avant d'en venir à la pratique, et sa théorie, bien entendu, n'avait d'autre intention que de justifier sa pratique. Dans ses divers traités sur la tragédie, sur l'ode, sur l'églogue, sur la fable, Lamotte a beaucoup d'idées fines et ingénieuses. Ses poétiques étaient bonnes; le poème malheureusement gâtait la poétique, quoiqu'il ne faille pas pourtant mettre trop bas dans la tragédie l'auteur d'Inès et des Machabées.

Examinons quelques-unes des idées de Lamotte dans son Discours sur la fable. Lamotte se fait un grand mérite d'avoir inventé ses fables : « La Fontaine, dit-il, ne s'est pas proposé le mérite de l'invention; il a donné aux fables anciennes des agréments tout nouveaux et si précieux qu'on ne sait le plus souvent auquel on doit le plus, de l'inventeur ou de l'imitateur. Les embellissements l'emportent quelquefois de beaucoup sur le fonds, quelque ingénieux qu'il puisse ètre; mais enfin ce fonds n'est pas à lui. Son esprit n'avait, pour ainsi dire, qu'une affaire, et, débarrassé du soin de l'invention principale, il s'épuisait tout entier sur les ornements, qui ne sont que les inventions accessoires. Je me suis pro-

posé des vérités nouvelles. A huit ou dix idées près, qui ne m'appartiennent que par des additions ou par l'usage moral que j'en fais, il a fallu inventer les fables pour exprimer mes vérités; il a fallu enfin être tout à la fois Ésope et la Fontaine. C'en était sans doute trop pour moi 1... »

L'invention et les idées nouvelles, voilà donc le mérite que cherchent et que s'attribuent les fabulistes du dix-huitième siècle. J'ai déjà remarqué que dans la fable les idées doivent être générales, s'adresser à tont le monde et venir aussi un peu de tout le monde. Les idées particulières, celles qui viennent d'un auteur, les idées fines et délicates n'y sont pas toujours de mise. La fable fait partie des genres qui composent la littérature populaire. Non pas que tous les genres de littérature n'aient pas leur source dans l'imagination populaire : l'odc, la tragédie, la comédie, la satire ont leurs commencements et leurs ébauches dans l'esprit et le goût du peuple; elles n'auraient pas sans cela de cause et de raison d'être. Mais il y a des genres de littérature qui sont restés plus près du peuple que les autres; il v en a même, comme la légende, qui n'ont jamais pu quitter la forme populaire, et il n'y a de bonnes légendes que celles que fait le peuple. Celles des lettrés sont froi-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> OEuvres de Lamotte, t. IX, p. 9

La fable, de ce côté, tient de plus près qu'on ne le croit à l'épopée. Le peuple ne fait pas les épopées; mais il en donne le sujet et les héros. Les poëtes qui ont essavé de créer, à eux tout seuls, des héros épiques, n'y ont pas réussi. Si le héros n'est pas populaire depuis longtemps, si le peuple ne l'a pas déjà célébré dans ses conversations et dans ses récits, s'il ne lui a pas fait une légende, la poésie lettrée aura beau faire, elle ne fera pas d'épopée. Les héros de l'Iliade étaient populaires avant qu'Homère les chantât; les héros de l'Arioste étaient populaires dans l'Europe du moven age avant que le poëte en fit les héros de son épopée héroï-comique. Le héros de la Henriade, au contraire, touchait de si près à l'histoire que le peuple n'avait pas encore pu lui faire sa légende : il n'était pas encore devenu un héros épique, c'est-à-dire moitié fabuleux et moitié historique. Aussi le merveilleux de la Henriade est-il un merveilleux de rhétorique : il vient de l'école, il ne vient pas du peuple.

Le peuple, encore un coup, ne fait pas d'épopées; mais on n'en fait pas sans lui. Je crois qu'il y a eu un

homme qui a fait l'Iliade et l'Odyssée, et je ne prends pas ces deux poêmes pour des chants populaires mis les uns au bout des autres. Je reconnais dans l'Iliade, dans l'Odyssée surtout, l'œuvre d'un poëte, l'œuvre d'une pensée unique; mais l'imagination populaire a commencé, par la légende et par la chanson, ce qu'Homère a achevé par la poésie. Le génie grec a conçu ; le génie d'Homère a enfanté. Peut-être même ce poëte qui va mendiant de ville en ville n'est-il que l'emblème du poëme lui-même, qui recevait dans son vaste sein les récits de chaque race hellénique. La Thessalie lui donnait Achille; l'Asie-Mineure lui donnait Hector, Priam et Pàris; Argos lui donnait Agamemnon; l'Étolie, Diomède; l'Élide, Nestor. Les héros se formaient dans le sein du peuple; ils grandissaient, et, quand ils avaient la taille épique, alors ils entraient dans le poëme. Le poëte n'avait pas d'efforts à faire pour les faire accepter par le peuple, puisqu'il les avait reçus de sa main.

Je suis persuadé que, comme Homère, Ésope a reçu aussi ses héros des mains de la foule. L'imagination populaire prêtait volontiers aux animaux les mœurs et les habitudes de l'humanité; elle les faisait parler et agir selon le caractère humain qu'elle leur attribuait. Ésope a donc trouvé ses acteurs tout prêts et tout vivants : il n'a en qu'à les mettre en scène. Sans faire un aussi grand usage du merveilleux que l'épopée, la fable cependant en comporte une dose qui dépasse l'imagination d'un poëte ou d'un auteur particulier; un poëte n'aurait jamais pu créer à lui seul le merveilleux de la fable, tout modeste qu'il est. Il n'aurait jamais pu surtout y faire croire; il n'est accepté si aisément par tout le monde que parce qu'il vient de tout le monde.

Ne nous laissons donc pas séduire par le mérite de l'invention, dont Lamotte et les fabulistes du dix-huitième siècle sont disposés à se vanter. Inventez ou n'inventez pas votre sujet et vos acteurs; faites ce que vous voulez; mais faites-moi croire à la vie et à la parole de vos héros: c'est là le mérite de la fable, c'est par là qu'elle est une leçon vivante, au lieu d'être un précepte de morale.

Mettant si haut l'invention, Lamotte essaye d'enseigner comment il faut inventer : « La fable, dit-il, est une instruction déguisée sous l'allégorie d'une action. » Cette définition est juste; mais il en tire, pour la composition de la fable, des règles qui sont inapplicables à force d'être méthodiques : « Il faut d'abord, dit-il, chercher la vérité morale qu'on veut prouver. Cela fait, on cherche l'allégorie qui doit déguiser l'instruction; puis l'action dans l'allégorie, puis l'expression. » Que ditesvous de cette marche rigoureuse? elle n'est guère conforme à la nature de l'esprit humain, qui tantôt va du précepte à l'action, et tantôt de l'action au précepte. Quelquefois la vue des choses nous fait comprendre

telle ou telle vérité morale; quelquefois, ayant l'idée d'une vérité morale, nous en cherchons et nous en trouvons l'image dans la nature. Comme l'allégorie ou la fable n'est qu'une image continuée, il est tout naturel qu'elle naisse de la même manière dans l'esprit humain et qu'elle produise les mêmes effets, c'està-dire que tantôt l'idée abstraite appelle l'image, et que tantôt l'image appelle l'idée abstraite, la réflexion et l'imagination s'exerçant tour à tour et se portant un mutuel secours.

Je ne crois pas qu'aucun fabuliste, mème Lamotte, ait jamais procédé de cette manière rigoureuse, repoussant l'allégorie, si elle lui venait à l'esprit avant la vérité morale, ou l'expression, si elle lui venait en même temps que l'idée de l'action. L'esprit humain se met plus à son aise quand il compose. Lamotte confond ici deux choses fort différentes, l'analyse que la critique fait des œuvres de l'esprit, avec la manière dont l'esprit compose ces œuvres. La critique dans une fable peut reconnaître trois ou quatre choses différentes, une vérité morale, une allégorie, une action et des acteurs, le style; mais je ne puis pas déterminer dans quel ordre tout cela a fait la fable, l'esprit humain concevant presque toujours du mème coup tout ce qui est nécessaire à ses œuvres.

Non-seulement Lamotte enseigne dans quel ordre il faut procéder pour la composition des fables, il

LES FABULISTES DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE. enseigne aussi dans quel ordre doivent se placer les conceptions diverses qui font la fable, à savoir : la vérité morale, l'allégorie et l'action; car l'ordre de distribution dans la fable n'est pas, selon lui, le même que l'ordre de composition. Par exemple, la vérité morale ne devrait, à la rigueur, être exprimée « ni à la fin ni au commencement de la fable. C'est à « la fable à faire naître la vérité dans l'esprit de ceux « à qui on la raconte : autrement le précepte est direct « et à découvert contre l'intention de l'allégorie, qui se « propose de le voiler 1. » Mais, comme on n'est pas toujours sûr de s'adresser à des gens intelligents, il faut exprimer la vérité morale; seulement il ne faut l'exprimer qu'à la fin de la fable : « Si vous la mettez à la « tête, vous émoussez le plaisir de l'allégorie; je n'ai « plus qu'à juger de sa justesse, mais je ne puis avoir « l'honneur d'en pénétrer le sens, et je suis fàché que « vous ne m'en ayez pas eru capable. Si, au contraire, « vous la renvovez à la fin, mon esprit fait dans le « cours de la fable tout l'exercice qu'il peut faire, et je a suis bien aise, en finissant, de me rencontrer avec « vous, ou je vous suis obligé de m'apprendre mieux « que je ne pensais.

« La Fontaine commence la fable de l'Alouette et de « ses petits avec le maître d'un champ, par ce proverbe:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> OEuvres de Lamotte, t. 1X, p. 17. (Discours sur la Fable.)

« Ne t'uttends qu'à toi seul. C'est la maxime qu'Esope « avait dessein de prouver par la fable même. Or, « après cette préparation, quand les petits disent à « leur mère que le maître du champ a donné l'ordre à « son fils d'assembler ses amis ou ses parents pour « couper le blé le lendemain, je prévois sans mérite « la réponse de l'alouette à ses petits, et la maxime « préliminaire m'a déjà averti que ni les amis ni les « parents ne viendront; au lieu que, si on l'avait re-« culée jusqu'au dénoûment, j'aurais eu jusque-là le « plaisir amusant de la suspension, ou, ce qui est plus α flatteur, le mérite de prévoir ce qui devait arriver. a L'esprit est jaloux de toutes les preuves qu'il peut se « donner à lui-même de sa pénétration, et il ne sau-« rait voir sans quelque dépit qu'on lui enlève les oc-« casions de se faire honneur. Le grand art est de lui « en ménager le plus qu'il est possible, et nous pou-« vons compter alors sur sa reconnaissance : il nous « trouvera fin et ingénieux, selon que nous lui donne-« rons lieu de l'être lui-même 1, »

Tout cela est dit avec beaucoup de finesse. Est-il vrai cependant que la Fontaine a eu tort, dans la fable de l'Allouette et ses petits, de commencer par la moralité? Non. Combien de fois ne nous arrive-t-il pas, dans la conversation, d'énoncer une maxime, puis

<sup>4</sup> Lamotte, p. 18, 20,

LES FABULISTES DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE. 259 de raconter une histoire à l'appui de notre maxime? L'histoire perd-elle de son prix pour avoir été précédée par la maxime? Non, certes! La maxime est la règle, l'histoire est l'exemple; l'expérience vient confirmer la morale. Cet ordre est tout naturel, et le lecteur ne languit pas en écoutant le récit; le plaisir de voir le récit confirmer la maxime vaut celui de deviner d'avance la maxime dans le récit.

Lamotte a une si grande confiance dans les règles qu'il établit pour la fable, que toutes les fois qu'une des fables de la Fontaine ne lui paraît pas conforme à ces règles, il n'hésite pas à la blâmer. Quant à moi, je doute plus volontiers des règles de Lamotte que des fables de la Fontaine. La fable des Deux Pigeons a tort devant la règle, dit Lamotte. Je réponds: non; c'est la règle qui a tort devant la fable. Voyons un instant cette règle qui condamne la fable des Deux Pigeons.

« Le choix de l'image sous laquelle on veut cacher « la vérité exige plusieurs conditions. Elle doit être « juste, c'est-à-dire signifier sans équivoque ce qu'on « a dessein de faire entendre. Elle doit être une, c'est-« à-dire que tout doit concourir à une fin principale « dont on sente que tout le reste n'est que l'acces-« soire.

« L'image pèche contre l'unité, quand tous les traits « ne s'en réunissent pas à un certain point de vue.

« Deux pigeons s'aimaient en frères. L'un veut voyager « contre l'avis de l'autre; il vovage en effet, il essuie « mille dangers dans sa course. Le pigeon sédentaire « souffre tous les dangers qu'il craint pour son ami. « Le voyageur revient ensin après avoir évité vingt fois « la mort, et voilà désormais nos pigeons heureux. Je « ne sais ce qui domine dans cette image, ou des dan-« gers du voyage, ou de l'inquiétude de l'amitié, ou du « plaisir du retour après une longue absence; et je de-« meure vide au milieu de cette abondance d'idées que « je ne saurais réduire à une. Si, au contraire, le pi-« geon voyageur n'eût pas essuyé de dangers, mais « qu'il eût trouvé les plaisirs insipides loin de son ami, « et qu'il eût été rappelé près de lui par le seul besoin « de le revoir, tout m'aurait ramené à cette seule idée, « que la présence d'un ami est le plus doux des plai-« sirs 1. »

Voilà une nouvelle fable des Deux Pigeons opposée à l'ancienne. Lamotte blàme l'abondance d'idées que nous offre la fable de la Fontaine. En quoi cette abondance d'idées nuit-elle à l'intérêt ou à la moralité de la fable? Vous êtes heureux dans le calme d'une vie médiocre : pourquoi aller chercher fortune ou plaisir ailleurs? pourquoi laisser à votre compagnon le chagrin de l'absence et courir vous-même le risque des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lamotte, p. 20, 23.

LES FABULISTES DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE. '261 aventures? Il n'y aura de beau jour que celui de votre retour. Eh bien! ne partez pas, et tous les jours seront doux et charmants:

Soyez-vous l'un à l'autre un monde toujours beau, Toujours divers, toujours nouveau; Tenez-vous lieu de tout, comptez pour rien le reste!,

« Le voyageur, dit Lamotte, rencontre trop d'échecs, et il n'est pas extraordinaire qu'il revienne au logis, dégoûté du voyage. Mais c'est le malheur qui l'y ramène; ce n'est pas l'amitié. Il vaudrait bien mieux qu'il ne trouvât sur la route que des plaisirs; que ces plaisirs lui semblassent insipides, comparés à ceux de l'amitié, et qu'il revînt rappelé par le seul besoin de revoir son ami. » - Voilà un sentiment raffiné, mais peu conforme à la nature des choses. Et, si le voyageur trouve partout amusement et plaisir, qui vous dit qu'il reviendra, qu'il n'oubliera pas son ami et les joies paisibles du foyer domestique? Qui vous dit que l'enfant prodigue serait revenu vers son père, s'il n'avait pas été malheureux? Oui, dites-vous, c'est la nécessité qui le ramène, et non la tendresse filiale. Eh! il y a de tout dans le cœur de l'homme, et le malheur, qui est un grand maître, nous révèle tout ce que contient notre cœur, en bien comme en mal. Il ne dit pas seulement à l'enfant prodigue que la maison pater-

LA FONTAINE, livre IX, fable II.

nelle est le lieu où il ne souffrira plus, le lieu où il n'aura plus à supporter la faim et le froid; il lui dit aussi qu'il y sera aimé et qu'il y retrouvera tout ce qu'il a aimé dans son enfance; il lui enscigne l'ineffable douceur des joies de la famille, et les lui fait comparer aux tristes plaisirs qu'il a cherchés. L'enfant prodigue ne revient pas comme un égoïste désappointé et non corrigé : il revient repentant et attendri. Voilà pourquoi son père l'embrasse et fait tuer le veau gras pour son retour. Que penserions nous du père de famille, si, au lieu d'accueillir son fils, de comprendre, en le voyant et en l'embrassant, qu'il est ramené par ses bons sentiments en même temps que par le malheur, et qu'il a retrouvé dans l'infortune l'affection filiale qu'il avait oubliée dans la prospérité, que penserions-nous, s'il disait à son fils : Distinguons. Revenez-vous à moi par satiété des plaisirs ou par lassitude du malheur? Revenez-vous par amour ou par crainte de la souffrance?

Dieu lui-même ne demande pas au cœur de l'homme l'amour pur, et il lui permet de revenir au bien par la crainte de sa justice, mêlée à l'amour de sa bonté. Pourquoi serions-nous plus sévères que Dieu? pourquoi dans le repentir ne voudrions-nous que l'amour de la vertu, sans le moindre mélange de chagrin et d'horreur des maux qu'entraîne le vice? Le cœur de l'homme ne peut pas supporter un triage aussi exact. Le pigeon

LES FABULISTES DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE. 265 revient au colombier, parce qu'il a souffert et parce qu'il aime; il y est reçu avec les mêmes sentiments qui l'y ramènent, parce qu'il est plaint et parce qu'il est aimé. Concevriez-vous que le pigeon voyageur dit au pigeon sédentaire : Voyons, avec quel sentiment me recevez-vous? avec le sentiment de la pitié ou avec celui de l'amour? — Eh! je vous reçois avec tout mon

Les deux pigeons, comme les a faits la Fontaine, sont la fidèle image de la vie et du cœur de l'homme. Les deux pigeons de Lamotte seraient un chapitre de métaphysique sentimentale.

cœur, comme vous me revenez avec tout le vôtre. Ne

raffinons pas et aimons-nous.

Les fables des Deux Pigeons, de l'Alouette et ses petits, ne sont pas les seules fables de la Fontaine que critique Lamotte parce qu'elles contrarient les règles qu'il établit : il blâme vivement le Lion amoureux. Un lion être amoureux d'une jeune fille et demander à l'épouser! Est-ce l'à une image naturelle? où est la vraisemblance? La Fontaine semblait avoir prévu la critique de Lamotte, car il dit en commençant sa fable :

Du temps que les bètes parlaient, Les lions entre autres voulaient Être admis dans notre alliance. Pourquoi non, puisque leur engeance Valait la nôtre en ce temps-là <sup>1</sup>?

<sup>1</sup> Livre IV, fable Tre.

,

Le merveilleux de la fable de la Fontaine est fondé tout entier sur l'idée que les bêtes parlaient. Or, s'il ne nous paraît pas invraisemblable que le corbeau s'entretienne avec le renard, pourquoi nous étonnerions-nous qu'un lion se soit épris d'une bergère? Il n'y a pas de degrés dans le merveilleux. L'image est naturelle, c'est-à-dire, comme le dit Lamotte, « fondée « sur la nature ou du moins sur l'opinion, puisqu'en « prenant un livre de fables nous admettons tous l'o- « pinion qu'il y a eu un temps où les bêtes par- « laient 1. »

J'ai saisi volontiers l'occasion de discuter avec Lamotte quelques-unes des questions littéraires qui se rattachent au genre de la fable, ne l'ayant pas fait jusqu'ici. Je dois maintenant citer une ou deux de ses fables pour faire connaître le fabuliste à mes auditeurs, qui ne connaissent encore dans Lamotte que le critique. L'idée de la fable intitulée la Magicienne est piquante. Les noirs enchantements de la sorcière font trembler la terre et pâlir les cieux; les Ombres viennent du fond des enfers; Hécate descend du ciel:

Nous pouvons, s'il nous plaît, donner pour véritables Les chimères des temps passés. Un fait est faux, n'importe. On l'a cru : c'est assez.

(L'Écrevisse qui se rompt une jambe.)

 $<sup>^4</sup>$  Lamotte a dit lui-même dans une de ses fables :  $\alpha$  Nous autres fabulistes,

## LES FABULISTES DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE. 263

... Dès que tout s'est rendu
Aux lois de la Magicienne,
Tirez-moi de Souci, leur dit la Carienne:
Où puis-je retrouver le chien que j'ai perdu?—
Quoi! fallait-il troubler l'ordre de la nature,
Lui dit Hécate, pour ton chien?—
Eh! que m'importe ton allure,
Dit la vieille, pourvu que je n'y perde rien?

La fable de Lamotte n'a qu'un malheur : c'est de rappeler pour le sujet la fable de la Fontaine, l'*Homme et la puce*. C'est la même pensée :

Par des vœux importuns nous fatiguons les dieux, Souvent pour des sujets même indignes des hommes : Il semble que le ciel sur tous tant que nous sommes Soit obligé d'avoir incessamment les yeux, Et que le plus petit de la race mortelle, A chaque pas qu'il fait, à chaque bagatelle, Doive intriguer l'Olympe et tous ses citoyens, Comme s'il s'agissait des Grecs et des Troyens.

Un sot par une puce eut l'épaule mordue.
Dans les plis de ses draps elle alla se loger.
« Hercule, ce dit-il, tu devrais bien purger
La terre de cette hydre au printemps revenue!
Que fais-tu, Jupiter, que du haut de la nue
Tu n'en perdes la race afin de me venger! »

Pour tuer une puce il voulait obliger Les dieux à lui prêter leur foudre et leur massue 1.

Il y a un peu trop d'apparat et de fracas dans la fable de Lamotte, quoique cet apparat soit destiné à pro-

<sup>1</sup> LA FONTAINE, liv. VIII, f. v.

duire un contraste. La Fontaine produit le même contraste d'une manière plus simple, plus naturelle et par conséquent plus piquante. La Motte a fait usage de la mythologie dans une autre fable que j'aime mieux, Mercure et les Ombres. Ici le cadre n'écrase pas le tableau comme dans la Magicienne.

Mercure conduisait quatre ombres aux enfers.

Comptons-les: une jeune fille,
Item un père de famille,
Plus un héros, enfin un grand faiseur de vers.
Allant de compagnie au gré du caducée,
Ils s'entretenaient en chemin.
Hélas! dit l'ombre-fille en pleurant son destin,
Que l'on me plaint là-haut! Je lis dans la pensée
De mon amant: il mourra de chagrin.
Il me l'a dit cent fois du ton qui se fait croire,
Que l'amour chaque instant en serrait de rien;
Que l'amour chaque instant en serrait le lien;
M'aimer, me plaire étaient son plaisir et sa gloire.

S'il ne meurt, je me promets bien De revivre dans sa mémoire.

Pour moi, dit l'ombre-père, il me reste là-haut
Des enfants bien nés, une femme,
Qui m'aimaient tous du meilleur de leur âme.
Je suis sûr qu'à présent on pleure comme il faut.
Ils me regretteront longtemps sur ma parole.
Les pauvres gens! que le ciel les console!
L'ombre-héros disait: — Eh! qu'êtes-vous vraiment
Près d'un mort comme moi, par cent combats célèbre?

Je m'assure qu'en ce moment Les cris du peuple font mon oraison funèbre. Mon nom ne mourra point; du Gange jusqu'à l'Ebre, D'âge en âge il ira semant l'étonnement. Croirai-je que quelque autre espère

De vivre autant que moi? — Moi! dit le fier rimeur;
Qu'est-ce qu'Achille auprès d'Homère?

On me lira partout, on m'apprendra par cœur.

Dieu sait comme à présent le monde me regrette.
— Vous vous trompez, héros, père, amante, poëte,
Leur dit le dieu. Toi, la belle aux doux yeux,
Ton amant consolé près d'une autre s'engage.

Toi, père, tes enfants, chiffrant à qui mieux mieux,
Calculent tous tes biens, travaillent au partage;
Ta femme les chicane, et de toi pas un mot;

Chacun ne songe qu'à son lot. Quant à toi, général d'armée, On a nommé ton successeur. C'est le héros du jour; déjà la renommée

Le met bien au-dessus de son prédécesseur. Et vous, monsieur l'auteur, qui ne pouviez comprendre Que de vous on pût se passer,

La mort, disent-ils tous, a bien fait de vous prendre : Vous commenciez fort à baisser.

Les Ombres se trompaient. Nous faisons même faute: Aux morts comme aux absents nul ne prend intérêt. Nous laissons en mourant le monde comme il est. Compter sur des regrets, c'est compter sans son hôte 1.

On voit que Lamotte, dans ses fables, ne manque pas d'esprit et de talent; il manque de poésie : il est trop fidèle à son principe, que la prose vaut mieux que les vers. Que ne faisait-il ses fables en prose? Je ne demande pas à tous les fabulistes d'être de grands poëtes comme la Fontaine; il faut cependant à la fable un de-

<sup>1</sup> Lamotte, livre II, f. xm.

gré de grâce et d'élégance que Lamotte n'atteint pas. Il sait bien que cette grâce et cette élégance sont nécessaires à la fable; il en fait même une règle, car aime les règles et croit les suivre. Souvent, dit-il dans sa fable de l'Éclipse,

Souvent un auteur sais adresse Veut être simple : il est grossier. Point de tour trivial, aucune image basse, Apollon veut expressément Que l'on soit rustique avec grâce Et populaire élégamment <sup>4</sup>.

J'ai déjà cité quelques fables de Richer. Ce n'est pas un grand poëte; mais il est plus poëte que Lamotte, plus facile, plus élégant, plus précis. Son défaut est de ne pas établir un rapport assez exact entre l'histoire et la moralité. L'histoire est piquante et bien contée; mais la moralité qui arrive à la fin ne s'y applique qu'à moitié. Voyez, par exemple, la fable de l'Éléphant et du Singe:

Un Éléphant rempli de vanité
Et qui tenait sa gravité
En personnage d'importance,
Disait au Singe un jour : « Quel est donc ton emploi
Parmi les animaux? Tu n'en as point, je pense.
Le lion commande, il est roi;
Les rhinocéros, les panthères
Sont colonels; le loup est un soldat;
Nous sommes, l'ours et moi, des conseillers d'État;

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fables de Lamotte, livre II, f. xu.

Le renard est agent d'affaires.
Il est peu de sujets qui ne soient nécessaires:
Le lièvre nous sert de courrier;
L'âne est juré crieur. Chacun fait son métier;
Toi seul es fainéant. Que je plains ta misère!
C'est un pesant fardeau que n'avoir rien à faire.

Sans doute, il doit bien t'ennuyer.

— M'ennuyer! vous n'y pensez guère,

Dit le Singe riant de son grave discours. Les ennuis sont pour vous, pour nosseigneurs les ours, Qui gouvernez la république.

Me préserve le ciel d'être grand politique, Docteur ou suppôt de Plutus! J'aurais mille soucis, et je ne rirais plus.

Après cela l'auteur conclut, d'une manière inopinée, avec l'Éléphant, que

Le plus utile est le plus sage 1.

Cette fable a le tort de désappointer plusieurs fois le lecteur, c'est-à-dire de tromper les conjectures qu'il fait sur le caractère des personnages et sur l'intention de l'auteur. A voir l'air grave et important de l'Éléphant, je suis d'abord tenté de croire que c'est lui dont nous aurons à nous moquer, et je me mets volontiers du parti du Singe, qui rit des ennuis de ceux qui veulent gouverner l'État. Ils ont les honneurs : qu'ils aient les charges! Puis, pourquoi prendrais-je au sérieux les rhinocéros qui sont colonels, les ours qui sont conseil-

<sup>1</sup> RICHER, liv. IV, f. xix.

lers d'État, et l'âne juré crieur? pourquoi ne m'en moquerais-je pas librement? La moralité m'apprend tout à coup que c'est l'Éléphant qui est le plus sage, et que les administrateurs valent mieux que les administrés. Soit! mais je ne m'en doutais pas pendant toute la fable.

D'autres fois les moralités de Richer, toujours honnètes, enseignent la bienséance et la politesse plutôt que la sagesse ou la vertu; telle est celle de la fable, le Cheval, le Chien, le Bœuf et l'Éléphant:

Jadis, quand les bêtes parlaient, Divers animaux s'assemblaient Pour babiller et conter des nouvelles. lls en débitaient des plus belles, Chacun suivant son goût et selon son état. Un vieux Cheval, de retour de la guerre, Parlait de maint et maint combat, Et de maint ennemi qu'il avait mis par terre, Détaillant au long ses exploits. Il en aurait eu pour un mois, Quand un Chien impoli, ne pensant qu'à la chasse, L'arrête et dit : Voilà le temps de la bécasse ; Hier j'en fis lever plusieurs dans un taillis. Quand je sens du gibier, jamais je ne me lasse; Je brille dans la plaine en quêtant des perdrix. Médor allait donner la liste Des lièvres, des lapins qu'il suivit à la piste. Mais le Bœuf s'ennuyait : quoique animal grossier, Il voulait dire aussi deux mots de son métier. Ses poumons étaient forts; avec cet avantage. Il se sit écouter: Mes amis, la saison

#### LES FABULISTES DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE. 271

Est favorable au labourage,
Et Cerès nous promet abondante moisson.
Vous vous souciez peu, vous autres, du ménage,
Et je puis assurer, sans paraître trop vain,
Que sans moi vous mourriez de faim.
Il en aurait dit davantage:
Un Éléphant l'interrompit,
Et, les regardant tous du haut de son esprit,
Il étale en docteur un grave verbiage.

Comme ces animaux l'homme aime à se vanter; Peu de gens veulent écouter <sup>1</sup>.

Les gens qui ne veulent pas ou ne savent pas écouter ont tort. Souvenons-nous de Racine, à qui on demandait comment il s'y prenait pour réussir auprès des grands seigneurs de la cour : « Je les écoute, répon-« dit-il, et je leur fais croire qu'ils ont de l'esprit. » Je demandais un jour à M. Molé, alors président du conseil des ministres, comment il avait fait pour avoir l'adhésion d'un député de l'Opposition, très-honnête homme, mais le plus contredisant des mortels : « Je « me suis fait expliquer par lui les affaires d'Es-« pagne. » Le don ou le talent de savoir écoûter est une politesse, une amabilité ou une habileté. Je l'estime, parce qu'il impose un sacrifice à la vanité; mais, quelque excellent que soit ce mérite, je n'en fais pas une vertu ni un devoir de morale.

Lamotte et Richer ne seraient pas des écrivains du

<sup>1</sup> Livre IV; f. III:

dix-huitième siècle, si l'on ne trouvait pas dans leurs fables quelque chose de l'esprit qu'on a appelé l'esprit philosophique. La philosophie du dix-huitième siècle, s'éloignant en cela de la tradition du dix-septième, s'attache à étudier et à critiquer la société plutôt que les individus. Elle aime à censurer la hiérarchie sociale, le gouvernement, les grands; elle s'attendrit sur le malheur du peuple plus qu'elle ne s'applique à corriger ses défauts, et elle attribue, sans hésiter, les maux dont souffre l'humanité, à l'injustice des lois et des institutions. Une des fables de Lamotte représente des enfants qui s'amusent à lancer des pierres dans un marais pour voir qui ira le plus loin; ils blessent avec leurs pierres je ne sais combien de grenouilles, et Lamotte finit sa fable par ce vers:

Rois, serons-nous toujours des grenouilles pour vous 1?

La fable de Richer, les Échasses, est aussi une fable philosophique, quoique l'auteur ne fût pas du parti des philosophes; mais il cédait à l'esprit du siècle.

Quel spectacle s'offre à mes yeux?

Des géants dont la tête atteint jusques aux cieux!

Disait un manant dans la plaine.

Or c'étaient de jeunes enfants

Qui, sur des échasses errants

Au haut de la roche prochaine,

Paraissaient de nouveaux Titans.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Livre III, f. v.

### LES FABULISTES DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE. 275

Voyez-les de plus près, lui dit certain railleur.

Le manant s'approcha : leur taille diminue

A chaque pas qu'il fait; il connaît son erreur.

Ceux qui lui paraissaient avoir plus de vingt brasses,

A peine avaient quatre pieds de hauteur.

Nous admirons ainsi de loin maint grand seigneur.

Le trait qui finit la fable est vif et tout à fait d'un frondeur. J'aime mieux cependant la moralité des Bâtons flottants de la Fontaine:

Qui de près n'est qu'un nain monté sur des échasses 1.

J'en sais beaucoup de par le monde , A qui ceci conviendrait bien: De loin, c'est quelque chose, et de près ce n'est rien <sup>2</sup>.

La Fontaine n'applique sa moralité à personne, mais à tout le monde. Il en sait beaucoup à qui elle peut convenir; il ne fait la part d'aucune classe ou d'aucun ordre. Ne croyons pas cependant que le nouveau fonds d'idées et de sentiments qui fait l'esprit philosophique du dix-huitième siècle, ne date que de Lamotte ou des écrivains de ce temps: il a ses interprètes dans tous les siècles, et il en a, dès le dix-septième, dans la fable aussi, sans même le chercher dans la Fontaine, où il ne serait pas difficile de le trouver. Voici, par exemple, un apologue de l'abbé Regnier-Desmarais, qui a été secrétaire perpétuel de l'Académie française, intitulé: La Raison et l'Autorité. L'abbé Regnier-Desmarais

<sup>1</sup> RICHER, liv. VIII, f. x.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Livre IV, f. x

était un homme d'esprit et d'érudition, et je cite volontiers sa fable, d'une part parce qu'elle témoigne d'une certaine hardiesse de pensée et de sentiment qui sied aux hommes d'esprit et leur fait tenir leur rang, d'autre part parce qu'elle est tout à fait inspirée par l'esprit philosophique, et qu'elle montre que ce genre d'esprit est, même dans la fable, plus ancien que Lamotte et Richer.

Jadis à la Raison l'univers fut soumis;
Elle y régnait en paix sur un peuple fidèle.
Mais enfin dans la suite il s'éleva contre elle
Un nombre infini d'ennemis,
Et, dès les premières nouvelles,
Le soin de ranger les rebelles
Fut à l'Autorité par la Raison commis.

L'Autorité marche à grand bruit
Et vers les révoltés s'avance,
Les joint, les force, les réduit,
Soumet tout à l'obéissance.

Mais à peine avait-elle affermi sa puissance
Qu'elle aspire à l'indépendance
Et veut de ses progrès recueillir tout le fruit.
Bref, du suprême rang uniquement charmée
Et ne respectant plus la Raison désarmée,
Contre sa souveraine elle se révolta,
Puis rangea sous ses lois tout l'univers timide,
Que par la force elle dompta
Et qu'elle tient encore en bride 1.

<sup>1</sup> Poésies françaises de l'abbé Regnier-Desmarais, p. 435, La Haye, 1716.

Les fables du dix-huitième siècle se partagent entre ces deux genres de moralité : la moralité qui ne s'applique qu'aux individus, à nos vices et à nos travers privés; la moralité qui s'applique à la société, à ses institutions et à ses lois. La première moralité suit l'exemple du dix-septième siècle, qui prend sans cesse l'homme à partie et tâche de corriger l'individu; la seconde prend l'esprit du nouveau siècle et ne vise à rien moins qu'à réformer la société et les gouvernements. C'était alors la prétention de toute la littérature: pourquoi la fable ne s'y serait-elle pas essayée à son tour? Ce sont ces deux genres de fables que je veux étudier dans les fabulistes de la fin du dix-huitième siècle.

# VINGT-QUATRIÈME LEÇON

LES FABULISTES DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE - FLORIAN

De tous les fabulistes du dix-huitième siècle, Florian est celui qui a gardé le plus de réputation et qui le mérite; c'est aussi celui qui, avec des qualités fort différentes de celles de la Fontaine, est, quoique de loin encore, le plus rapproché de lui. Il est donc juste qu'il ait une place à part dans cette revue des successeurs et des imitateurs de la Fontaine. Les fables de Florian ont de plus l'avantage d'appartenir aux deux genres de moralité que j'ai indiqués: la moralité qui s'adresse à l'individu pour le corriger, la moralité qui s'adresse à la société pour la réformer; celle du dix-septième siècle et celle du dix-huitième. Enfin, comme Florian a vécu jusqu'après 4795 et qu'il a, dès le commencement, res-

senti les désappointements que la Révolution faisait éprouver aux partisans de l'esprit philosophique, il représente pour nous les divers sentiments d'espérance et de présomption, de dépit et de regret, qui remplissent les cinquante dernières années du dix-huitième siècle. A tous ces titres, on ne s'étonnera pas que je consacre à l'étude des ouvrages de Florian, particulièrement de ses fables, cette leçon presque entière.

Quand Florian entra dans le monde littéraire, c'était le moment de la grande vogue des pastorales de Gessner. La société la moins champêtre et la moins simple du monde s'était prise de goût pour les idylles et les pastorales, sur la foi des écrivains qui vivaient le plus dans les salons. « Gessner, disait Diderot de ce ton d'hiérophante qu'il prenait volontiers et qui a fait école dans les coteries littéraires, Gessner unit la grâce et le charme avec l'honnèteté. C'est un fait qu'on est meilleur après avoir lu ses idylles... il fant les lire dans le recueillement et le silence de la nuit. Une par nuit, pas davantage 1! » Léonard, Berquin et Florian se firent les disciples de Gessner; mais Florian fut de ces disciples le plus heureux et le seul qu'on lise encore, parce qu'il fut le moins fidèle et celui qui resta le plus original 2.

<sup>1</sup> GRIMM, Correspondance, t. IV, p. 160.

Léonard, né en 1744, mort en 1793. — Berquin, né en 1749, mort en 1791. — Florian, né en 1755, mort en 1793.

Berquin, dans la préface de ses idylles, trouve que Gessner réunit les qualités de tous les poëtes bucoliques qui l'ont précédé. « Il est aussi simple que Théocrite, et moins rustique; aussi gracieux que Virgile, quoique moins poëte; aussi sensible et aussi affectueux que d'Urfé et Racan, sans être jamais langoureux; aussi doux que Segrais, et plus original; aussi fin que Fontenelle, plus naturel que Lamotte, aussi naïf que Longus, aussi aimable que le Tasse: mais il les surpasse tous, parce qu'il est plus philosophe et parce qu'il a donné à ses bergers, nonseulement de l'amour comme l'ancienne idylle, mais des vertus. » Formés à l'image des bergers de Gessner, les bergers de Berquin sont donc tous honnêtes et vertueux; mais, comme la vertu, au dix-huitième siècle, semble inventée pour autoriser la déclamation, ils déclament un peu, en gens qui ont fait leur rhétorique et qui ne sont aux champs que pour leur plaisir. Quand

ergers de Berquin voient un orage, ils ne sonent pas tant à leurs moissons qu'à admirer la tempête:

Que j'aime, dit Lycas, ces lugubres horreurs!

Je ne sais quel transport, surmontant mes terreurs,

Verse en mon âme une ivresse sacrée!

Quel spectacle imposant frappe déjà nos yeux!

L'orage dort encore dans un morne silence;

Mais qu'il s'éveillera d'un réveil furieux!

Si l'aspect d'un beau jour peint la bonté des Dieux, Qu'ils font dans la tempête éclater leur vengeance<sup>4</sup>!

Les vers de Berquin sont très-mauvais assurément; mais ce sont surtout les sentiments qui sont faux. Les orages sont pour les laboureurs des fléaux et jamais des spectacles. Il n'y a que les citadins, et ceux-là seulement qui ne sont pas propriétaires, qui se fassent un spectacle des orages et les trouvent beaux. Les bergers de Berquin ne sont pas seulement des admirateurs de la nature qui déclament; ce sont aussi des économistes, qui prennent parti pour Turgot et pour la liberté du commerce des grains:

Grâce te soit rendue, ô notre jeune prince 2, Pour le choix bienfaisant qu'a su former ton cœur! Turgot faisait fleurir une vaste province 5; Tu veux que tout l'État lui doive son bonheur... Liberté pour nos champs, ce don est le seul gage De tous les biens qu'il t'a promis 4.

Les idylles de Léonard n'ont pas plus de vérité que celles de Berquin. Léonard a tous les défauts de l'école de Gessner, la fausse mélancolie et la mauvaise sentimentalité. Tantôt ce sont deux époux qui, s'entretenant de leur mutuelle tendresse, trouvent qu'ils n'ont rien de plus doux à se dire que de se parler de leur mort,

<sup>1</sup> Idylle Xe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Louis XVI.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Le Limousin.

<sup>4</sup> Idylle IIIº, deuxième recueil.

et le mari supplie sa semme de se consoler le plus tôt possible 1; tantôt ce sont des amants qui, comme dans Gessner, mêlent aux doux entretiens de l'amour la contemplation mystique et vague des beautés de la nature. Mais, où Léonard surpasse Berquin et même Gessner, c'est qu'il est poëte. Il ne l'est que peu; il l'est pourtant. Il y a parfois dans Léonard de la grâce et de la finesse; non pas quand il fait parler ses personnages d'invention ou d'imitation, mais quand il exprime pour son compte quelque sentiment ou quelque idée douce et simple, point passionnée ou profonde, car la passion ou la profondeur ne lui vont pas. Grimm dit quelque part, dans sa correspondance, que M. Léonard a le ramage d'une jeune et jolie femme sans idées. C'est traiter bien dédaigneusement un disciple de l'afféterie champêtre, que Gessner avait mise à la mode et que Grimm et Diderot avaient préconisée. Malheureusement Léonard veut avoir des idées graves ou de grands sentiments, et il les prend dans l'encyclopédie; mais, quand il se laisse aller à sa nature, qui est élégante et facile, il réussit mieux. J'aime ses vers intitulés les Plaisirs du rivage:

> Assis sur la rive des mers, Quand je sens l'amoureux zéphire

Quand la mort, dans tes bras, viendra me visiter,
Console-toi, je t'en conjure!
(Idylles, liv. Ier, les Époux.)

Agiter doucement les airs Et souffler sur l'humide empire,

Je suis des yeux les voyageurs, A leur destin je porte envie: Le souvenir de ma patrie S'éveille et fait couler mes pleurs.

Je tressaille au bruit de la rame Qui frappe l'écume des flots; J'entends retentir dans mon âme Le chant joyeux des matelots.

Un secret désir me tourmente De m'arracher à ces beaux lieux, Et d'aller, sous de nouveaux cieux, Porter ma fortune inconstante.

Mais, quand le terrible aquilon Gronde sur l'onde bondissante, Que dans le liquide sillon Roule la foudre étincelante,

Alors je repose mes yeux Sur les forêts, sur le rivage, Sur les vallons silencieux Qui sont à l'abri de l'orage;

Et je m'écrie: Heureux le sage Qui rêve au fond de ces berceaux, Et qui n'entend sous leur fe uillage Que le murmure des ruisseaux <sup>1</sup>!

Il y a du charme aussi, et il y a même une sorte de simplicité champètre dans le Village détruit. C'était

<sup>1</sup> Idylles, Liv. IV.

un beau village, que le poëte aimait et dont il faisait un de ses séjours favoris. La guerre l'a dévasté, et, lorsque le poëte y revient, il se souvient des douces journées qu'il y a passées :

Combien de fois, le soir, dans la saison fleurie, J'entendais résonner les frêles chalumeaux, Le cornet des bouviers rappelant leurs taureaux, Le bruit d'une rustique orgie,

> Et le bêlement des agneaux Qui regagnaient leur bergerie.

Il ne dédaigne même pas de peindre le cabaret de village, et il le peint presque sans périphrase, ce qui est à noter dans un poëte descriptif du dix-huitième siècle:

J'aime à me rappeler encore
L'humble appareil de ce réduit,
Le mur blanc, le plafond sonore,
Le meuble savamment construit,
Servant le jour d'armoire et d'alcòve la nuit;
Le jeu de l'oie et ses images,
Les foyers égayés, dans la belle saison,
D'une tenture de feuillages,
Et le chambranle orné de tasses du Japon,
Qui du temps ennemi laissaient voir les ravages,
Et l'horloge de bois suspendue au salon 4.

Voilà un véritable tableau rustique, où n'y a ni apprêt ni fausse élégance, et qui se rapproche de la vé-

<sup>4</sup> Idylles, liv. II.

ritable idylle, de l'idylle de Woss plutôt que de Gessner.

Les pastorales de Florian ne ressemblent pas, pour la forme surtout, aux idylles de Berquin et de Léonard. Ce sont de petits romans, et Florian, dans la préface d'Estelle, s'applaudit beaucoup d'avoir ainsi changé l'idylle en roman : « Ce qui fait, dit-il, que l'idylle ennuie, « c'est que c'est une scène détachée au lieu d'être un « drame. Le lecteur n'a pas le temps de s'intéresser aux « personnages. » Si Florian a mieux réussi dans la pastorale que Berquin et Léonard, cela ne tient pas, selon moi, à ce que ses pastorales sont longues comme des romans, au lieu d'être courtes comme des idylles; cela tient à ce qu'il avait l'esprit plus vif et plus fin, et à ce qu'il a pris des modèles meilleurs que Gessner, c'est-à-dire les pastorales italiennes et espagnoles du seizième et du dix-septième siècle.

Un des principaux charmes d'Estelle, le meilleur roman pastoral de Florian, tient à la beauté et à la douceur des lieux où le romancier a placé les deux amants. Florian a choisi son pays d'enfance et de jeunesse, pour y metire ses bergers. Le pays de notre jeunesse, surtout si, comme Florian, nous l'avons quitté de bonne heure, si nous y sommes rarement revenus et pour peu de jours; si, comme Florian encore, qui était gentilhomme ordinaire du duc de Penthièvre, nous avons vécu à la cour et dans un palais, le pays de notre jeunesse est toujours pour

nous le plus charmant et le plus propre à la pastorale, à l'amour ingénu, à la vie et aux sentiments enfin que nous n'avons pas eus, mais que nous trouvons tous au fond de notre imagination. « Heureuse patrie! dit « Florian en finissant son Estelle, d'où la fortune m'a « exilé et qui n'en est pas moins chère à mon cœur, « je t'aurai, du moins, célébrée, je t'aurai consacré les « derniers accents de ma flûte champêtre... Beaux « vallons, fortunés rivages où, jeune encore, j'allais « cueillir des fleurs! beaux arbres que mon aïeul « planta et dont la tête touchait les nues, lorsque, « courbé sur son bâton, il me les faisait admirer! « Ruisseaux limpides, qui arrosez les prairies de Flo-« rian et que je franchissais dans mon enfance avec « tant de peine et de plaisir, je ne vous verrai plus! « Je vieillirai tristement, éloigné du lieu de ma « naissance, du lieu où reposent mes pères; et, si je « parviens à un âge avancé, le beau soleil de mon pays « ne ranimera pas ma foiblesse... Oh! que ne puis-je au « moins espérer que ma dépouille mortelle sera portée « dans le vallon où, enfant, j'allais voir bondir nos « agneaux! que ne puis-je être certain de reposer sous « le grand alizier où les bergers du village se rassem-« blent pour danser! Je voudrais que leurs mains pieu-« ses vinssent arroser le gazon qui couvrirait men tom-« beau; que l'amant et la maîtresse le choisissent tou-« jours pour siège; que les enfants, après leurs jeux, « y jetassent leurs bouquets; je voudrais enfin que les « bergers de la contrée fussent quelquefois attendris « en lisant cette inscription :

> Dans cette demeure tranquille Repose notre bon ami; Il vécut toujours à la ville, Mais son cœur fut toujours ici.

J'ai cité cet épilogue d'Estelle, parce c'est le meilleur exemple que je puisse donner du genre de naïveté de Florian, naïveté où il v a de l'élégance, j'allais dire de la grâce, car la grâce n'a pas besoin d'être naïve ; où il y a aussi la sentimentalité banale du temps, et où il y a pourtant un peu de vérité. Non pas que je veuille dire que Florian, capitaine de dragons et gentilhomme ordinaire du duc de Penthièvre, commensal d'un prince et sachant fort bien arranger sa vie dans la petite cour où il vivait, ait jamais voulu aller vivre aux champs paternels. Il prenait fort en patience ce qu'il appelle son exil; il ne s'en plaignait que dans ses romans. Cependant, quand il écrivait ou bien encore quand il ressentait quelques-uns des ennuis qu'amène la vie des cours, le gentilhomme ordinaire pensait aux prairies de Florian et s'en souvenait avec émotion. Ces moments d'émotion suffisent pour donner aux regrets qui terminent Estelle, le degré de vérité que comportent les vers et les romans. Le poëte bucolique, en effet, ne peut pas être tenu de mettre d'accord sa vie et ses ouvrages; mais, si l'accord n'est pas entièrement possible, il ne faut peut-être pas, du moins, que le contraste soit trop grand et que le lecteur, quand il passe de l'écrivain à l'homme, se trouve tout à fait dépaysé.

C'est ce qui arrive cependant, quand on lit la vie de Florian après avoir lu Galathée et Estelle. Florian, né en 1755, était destiné par sa famille à l'état militaire. Il entra, à treize ans, comme page chez M. le duc de Penthièvre. Ce prince, qui était riche et bienfaisant, était pourtant l'homme de France qui s'ennuyait le plus; il prit Florian en amitié, parce que le jeune page était aimable et gai. Il se plaisait à causer avec lui, et, un jour que le curé de Saint-Eustache était chez le prince et qu'on parlait sermons, Florian, usant de la liberté que lui laissait le duc de l'enthièvre, se mit à dire qu'il n'était pas difficile de faire un sermon et qu'il en ferait bien un, s'il le fallait. Le prince le prit au mot et paria cinquante louis qu'il n'en viendrait pas à bout; le curé de Saint-Eustache fut pris pour juge. Florian fit un sermon sur la mort, et ce sermon prouve du moins que Florian avait lu ou entendu beaucoup de sermons. Je serais tenté de croire qu'il a fait ses pastorales comme il fit son sermon, gràce à la facilité qu'il avait de prendre aisément le ton et l'air du genre d'ouvrage qu'il entreprenait, plutôt que par une inspiration naturelle.

De page, Florian devint élève de l'école militaire de

Bapaume, bientôt après capitaine de dragons et enfin gentilhomme ordinaire du duc de Penthièvre. C'est alors qu'il fit ses pastorales, plus tard ses comédies d'Arlequin, enfin ses fables. Ceux qui l'ont connu dans le monde ne s'en faisaient pas l'idée d'un fidèle berger ou d'un personnage romanesque : il était aimable et habile; il ménageait, avec un savoir-faire discret, sa fortune et son talent. Un de mes confrères de l'Académie et du professorat, que j'ai le plus aimé et respecté, M. de Lacretelle, raconte fort gaiement dans ses Dix ans d'épreuves, qu'à vingt-six ars et pendant la Révolution, il fut, sans le savoir, le rival de Florian. M. de Lacretelle aimait mademoiselle le Sénéchal, et, ayant avoué cet amour à madame le Sénéchal, « Ne vous abusez pas, σ lui dit cette mère excellente et judicieuse, ma fille « est aimée du chevalier de Florian et ne me paraît pas « insensible à cet hommage. Je souhaiterais pourtant « qu'elle en perdit le souvenir, car j'ai vu l'amour du « chevalier décliner à mesure que notre fortune lui a « paru baisser, et chaque jour de la Révolution en « compromet les restes. N'imaginez pas qu'il soit « l'homme de ses bergeries. Il a trop de probité pour a être un séducteur; mais il a trop de prudence et de « calcul pour être un Némorin. 1»

Ainsi, à prendre le jugement d'une mère, et il n'y en

<sup>1</sup> Lix ans a'el reaves, chap. VII, p. 126:

a pas de plus clairvoyant, Florian n'était point romanesque; je dirais volontiers qu'il ne le fut pas assez pendant la Révolution et qu'il chercha trop son salut dans les calculs d'une fausse et misérable prudence. Il flatta le grossier et sanguinaire pouvoir du temps, tâchant de faire oublier qu'il avait été gentilhomme ordinaire du duc de Penthièvre 1. Il n'y réussit pas et fut mis en prison, d'où il ne sortit qu'après le 9 thermidor. Cette nature faible et douce ne résista pas au coup que lui avaient porté la captivité et la peur de l'échafaud : il mourut peu de temps après être sorti de prison.

Si nous voulons trouver quelque part chez Florian cet heureux don de naïveté qui semble devoir être l'apanage des poëtes pastoraux, ce n'est certes pas dans sa vie qu'il faut le chercher; ce n'est guère non plus dans ses romans. Florian n'a vraiment de naïveté ou de finesse gracieuse et délicate que dans les arlequins de son théâtre et dans ses fables.

Nous ne voulons pas ici rechercher l'origine d'Arlequin. D'où vient-il? des Grecs, des Latins ou des Italiens, peu importe. Nous prenons le personnage, quand il arrive en France, avec les comédiens italiens, sous Louis XIV, et nous trouvons qu'il y a cu, depuis ce temps jusqu'à Florian, plusieurs sortes d'Arlequins. L'Arlequin

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voir la vie de Florian par Jauffret, et la lettre qu'il écrivait à un membre de la Convention.

de la comédie italienne, sous Louis XIV, ne ressemble pas à l'Arlequin du théâtre de la foire, au commencement du dix-huitième siècle, qui lui-même diffère de l'Arlequin des théâtres du boulevard au milieu du même siècle; ces divers Arlequins sont aussi fort différents de l'Arlequin de Florian.

De ces quatre Arlequins, celui que je préfère est l'Arlequin de la comédie italienne sous Louis XIV <sup>1</sup>.

L'Arlequin de la comédie italienne n'a pas de caractère à part; car il est, à cette époque, le représentant successif de tous les vices et de tous les travers du temps. Faut-il bafouer les procureurs et les ruses de la chicane? Arlequin est procureur 2. Faut-il se moquer des médecins et continuer contre la faculté les farces de Molière? Arlequin se fait médecin. Faut-il railler la galanterie des commis marchands, qui prétendent faire la cour aux dames auxquelles ils portent des étoffes? Arlequin est commis marchand. Arlequin est aussi, au besoin, homme à bonnes fortunes; il fait le libertin et le fat; il est parfois financier et prend les grands airs d'un millionnaire. Dans le Banqueroutier, comédie digne peut-être d'être mise à côté de Turcaret, Arlequin est homme d'affaires; il enseigne l'art de faire des banqueroutes utiles 5 et toutes sortes de grandes sciences qui

<sup>4</sup> Voir le théâtre de Gherardi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voir Arlequin Grapignan.

<sup>3</sup> Voir la scène entre Arlequin et M. Persillet, dans le Banque-

ne se sont pas perdues de nos jours, celle, par exem-

routier, p. 412 à 421, théâtre de Gherardi. En voici quelques passages :

α M. Persillet. — Mais à propos de banqueroute, tenez-vous que cela puisse rétablir les mauvaises affaires d'un homme? ce serait un beau secret.

- « Arlequin. Il est infaillible; c'est ce qu'on appelle l'émétique des gens ruinés. Par exemple, si vous étiez en cet état-là... le ciel vous en préserve!
  - « Persiller (à part.) J'en suis plus près qu'on ne pense.
- α Arlequin. Il faudrait mettre du côté de l'épée le million que vous cherchez pour marier votre fille (prendre pour gendre un homme d'épée); acheter un duché et établir votre fils dans le crédit où vous êtes. Voilà les trois hamcçons capables de prendre toutes les dupes de Paris : car, afin que vous l'entendiez, quand on veut faire son coup, il faut être dans cette odeur de fortune et d'opulence.
  - « Persillet. Il ne faut donc pas attendre à l'extrémité.
- « Arlequin. Nenni, diable, nenni! des que le crédit chancelle, il n'y a plus rien à faire; mais quand tout vous rit et que le monde est bien infatus de vos richesses, il faut prendre à toutes mains l'argent qu'on vous offre, faire grande dépense à l'ordinaire, et puis, un beau matin, après avoir mis tous vos meilleurs effets dans une cassette, déloger à petit bruit et donner ordre à votre portier de dire à tout le monde qu'on ne sait où vous êtes allé. A cette nouvelle, ceux qui ont prêté le million s'alarment; la frayeur les prend. D'abord ils proposent de perdre le tiers de leur dû. A cela, mot : point de réponse. Ils s'assemblent, ils vont, ils viennent, ils se tourmentent. A la fin, désolés de votre absence et ne sachant sur quoi se venger, ils font dire bous mains qu'ils perdront les deux tiers, si on veut assurer l'autre. Oh! quand ils se mettent comme cela à la raison, on entre en pourparlers, on écoute, on négocie; et enfin, après un bon contrat bien et dûment homologué, vous revenez sur l'eau avec sept ou huit cent mille livres d'argent comptant et tous vos meilleurs effets divertis (détournés). Un homme qui a cette prudence une seule fois en sa vie est pour toujours au-dessus de ses affaires. Voilà comme je parlerais à mon frère, si j'en avais un.
- « Persiller. Ah! monsieur de la Ressource, que vous êtes bien nommé et que j'ai de grâces à rendre au ciel de m'avoir adressé un homme de votre probité et de votre expérience!

ple, de créer force actions au porteur 1. Arlequin prend à merveille ces divers masques des vices du temps, mais il n'en est pas moins aussi Arlequin, avec sa balourdise ou sa naïveté originelle. Ainsi, quand il fait l'homme à bonnes fortunes, après avoir quitté Colombine, celleci le poursuit sous toute sorte de masques, se faisant toujours reconnaître à la fin de chaque déguisement et s'enfuyant tout à coup, ce qui fait grand'peur à Arlequin, qui la prend pour l'ombre de Colombine attachée à ses pas : le libertin a peur des revenants. Ailleurs, Arlequin n'est qu'un valet imbécille qui fait rire par sa simplicité; mais sa simplicité a toujours un tour naïf et original. Ainsi, quand Isabelle court après Cinthio, son amant volage, Arlequin, valet d'Isabelle, fatigué de voyager toujours, de mal dormir et de peu manger, conseille à Isabelle d'oublier Cinthio et de prendre parti ailleurs. - Ah! plutôt mourir un million de fois! s'écrie Isabelle.

Arlequin. — Apparemment, vous n'êtes encore jamais morte 2?

Dans ce premier moment de son histoire, Arlequin a une double physionomie: il sert de cadre aux vices et

a Ablequix. — Comment, monsieur, mon discours vous aurait-il ému? a Persiller. — Il a fait bien plus, il m'a tellement persuadé, que je

<sup>«</sup> l'ersillet. — Il a fait bien plus, il m'a tellement persuadé, que je crois qu'un bon père de famille est obligé en conscience de faire banqueroute au moins une fois en sa vie, pour l'avantage de ses enfants.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Page 451. — Arlequin fonde une entreprise des caux de la rivière d'Oureq qu'il veut amener à Paris.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Théâtre de Gherardi. — Isabelle médecin, p. 267.

aux ridicules du temps; il est une sorte de personnage à tiroirs, qui prend tour à tour tous les rôles; mais il garde toujours son visage et son costume particulier. Il est toujours Arlequin, quoique financier, ou homme d'épée, quoique abbé ou médecin. Arlequin, à cette époque, est en même temps Français et Italien: Français, quand il est comique et satirique; Italien, quand il est bouffon.

Le théâtre de la foire, qui succèda aux comédiens italiens, fit aussi d'Arlequin son acteur principal. Mais l'Arlequin de la foire rompit avec l'Arlequin italien et devint tout français. Ce fut un personnage de convention qui, n'ayant aucun caractère propre, prenait tous les rôles. Il ne garda, de son ancienne condition, que le masque et la batte. Faut-il parodier un opéra ou une tragédie? nous voyons Arlequin-Thétis ou Arlequin-Romulus. Éclate-t-il, dans la république des lettres, une querelle pour ou contre Homère? le théâtre de la foire joue Arlequin défenseur d'Homère<sup>4</sup>. L'Arlequin de la foire s'en prend, comme celui des Italiens,

'Voici un couplet de cette farce. C'est Arlequin qui chante. (Air Vivent les Gueux;)

A l'instar de don Quichotte, Je cours les champs; Pour la beauté d'Aristote, Je bats les gens. Je fais dire aux passants suspects: Vivent les Grecs!

<sup>«</sup> Allons, monsieur le bailly, chapeau bas! dites : Vivent es Grees!

aux financiers et aux traitants; mais il est moins brave et moins généreux, car il ne s'attaque à eux que lorsqu'ils sont poursuivis par la chambre de justice<sup>1</sup>. Il raille aussi les folies de la rue Quincampoix; mais il se promet surtout d'amuser, à la foire, les parvenus et les enrichis de Law, et de leur faire payer leurs plaisirs<sup>2</sup>.

Du théâtre de la foire, Arlequin passa aux théâtres du boulevard, qui ne jouaient alors que des parades entre Gilles, Arlequin, Cassandre, Colombine et le beau Léandre, et là il sembla tout à fait reprendre son ancien personnage d'Italie : rien qui sente la comédie, ou la satire, ou la parodie; il ne figure plus que dans 'les parades des tréteaux, disant et faisant force grossièretés.

Tel était Arlequin et telles étaient les vicissitudes de son caractère, quand Florian le prit et en fit un personnage plus nouveau que comique. J'ai tort même de dire que Florian fit d'Arlequin un personnage nouveau. La comédie larmoyante, ou le drame, avait déjà été inventée, et Florian ne fit que changer Arlequin en personnage de drame. Non qu'il l'ait fait larmoyer toujours : il lui laisse son vieil et bon rire, mais il en fait

(Le Diable d'argent.)

¹ Arlequin traitant, 1716.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> α Je me sens dans la tête une nouvelle provision de quolibets, de billevesées et de babioles propres à délasser les génies supérieurs de la rue Quincampoix de leurs sérieuses occupations. »

un personnage qui égaye et attendrit en même temps le spectateur, qui fait rire et pleurer à la fois 1. C'est là la nouveauté du personnage et qui fit le succès des Arlequins de Florian. L'Arlequin de Florian est un bon et honnête bourgeois de Bergame, qui s'est fait riche et qui s'est marié, qui a vieilli dans l'aise et dans la joie du foyer domestique, qui a des enfants et qui joue avec eux. Il est naïf et aimable; non pas qu'il ait la vraie naïveté, celle qui émeut : il a la naïveté qui fait rire, celle que peut trouver un esprit fin et délicat, comme était celui de Florian; celle qui trompe aisément le vulgaire, parce qu'il la prend pour la naïveté du cœur; celle enfin qui plaît même aux esprits d'élite, à défaut de la vraie naïveté, qui est fort rare et qui est plutôt en général la qualité d'un temps que celle d'un homme. Il n'y a rien, en effet, de si difficile que d'être naïf dans un temps qui ne l'est pas, de même qu'il est presque impossible de n'être pas naïf dans un temps qui l'est. Si je voulais donner un exemple du genre de naïveté que Florian sait prêter à son Arlequin, je prendrais volontiers la scène où Arlequin veut faire des couplets pour la fête de sa fille. Ne sachant pas comment s'y prendre, il dit quelques mots à Cléanthe, son secrétaire, amant déguisé de sa fille, qui fait les couplets comme si Arlequin les lui avait dictés.

ARLEQUIN. — Prends cette mandoline et chante-moi

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Préface des comédies de Florian.

les couplets que je viens de faire, pour que je corrige.

Cléanthe chante le premier couplet.

Arlequin. — C'est mot à mot ce que j'ai dit. Je croyais cela plus difficile. Voyons l'autre couplet.

Cléanthe chante l'autre couplet.

Arlequin, surpris. — C'est moi qui ai fait celui-là? Cléanthe. — Vous venez de me le dicter.

ARLEQUIN. — Cela est vrai; mais il n'avait pas l'air si joli quand je l'ai fait. C'est fort bien, c'est fort bien, et je ne vois rien là à corriger. Sans me flatter, conviens qu'ils ne sont pas mal<sup>1</sup>.

Les fables de Florian ont le même mérite que ses arlequinades. Elles ne sont pas naïves à la façon des fables de la Fontaine, et nous ne sommes pas tentés de nous intéresser aux animaux du poëte ou au poëte luimême, comme cela nous arrive avec la Fontaine. Le grand fabuliste du dix-septième siècle nous fait aimer ses bêtes, tant il semble les aimer et les prendre au sérieux, ou il se fait aimer lui-même, quand il se prend à nous entretenir de ses goûts et de ses sentiments. Avec Florian, nous ne nous intéressons qu'au sens de la fable, à sa moralité, qui est toujours fine et délicate, et à la manière ingénieuse ou même épigrammatique, dont cette moralité est amenée par le récit.

<sup>4</sup> Le bon père, scène IV.

Florian n'est pas un satirique mordant ou un moraliste profond : il est trop homme du monde pour être un vrai satirique, et son esprit délicat et sin n'atteint pas à la grande morale. Mais il observe bien les petits travers de l'humanité et les défauts particuliers de son temps. Il écrivait dans les dernières années de l'ancienne monarchie, de 1775 à 1789, dans ces années encore belles et douces qui n'étaient pas sans gloire, grâce à la guerre d'Amérique, et qui étaient pleines d'illusions géné. reuses, grâce aux vertus de Louis XVI. Les vertus de Louis XVI promettaient en effet à la France un règne heureux et doux, pourvu qu'elle voulût s'y prêter et qu'elle sût supporter son bonheur. C'est là malheureuscment, pour les individus et pour les peuples, une épreuve difficile : le bonheur ennuie, et il faut souvent le perdre pour s'apercevoir qu'on l'avait. Florian a dépeint spirituellement cette maladie de son temps dans sa fable du Cheval et du poulain. Le poulain s'ennuie d'être toujours dans un pâturage abondant; il veut changer. Son père alors, vieux cheval plein d'expérience, le conduit

Sur des monts escarpés, arides, sans herbage, Où rien ne pouvait le nourrir. Le soir vint: point de pâturage.

Après trois jours de fatigue et de famine, le cheval ramène le poulain, par un sentier détourné, dans les belles prairies qu'il avait voulu quitter, et le poulain alors de s'écrier que voilà le séjour qui lui convient, et que c'est là qu'il faut demeurer. « C'est là que nous étions, » dit alors le vieux cheval;

Mon cher enfant, retiens cette maxime : Quiconque jouit trop est bientôt dégoûté; Il faut au bonheur du régime .

Le mot régime n'est pas ici le mot juste et n'exprime pas bien la modération et la prudence que Florian recommande; mais il a eu, du moins, le mérite de signaler une des maladies de son temps, la maladie du bonheur.

C'est encore une maladie du temps qu'il signale dans la fable du *Perroquet confiant*. Le trouble avait déjà succédé au repos; les mauvais jours de la Révolution commençaient. Beaucoup de personnes pourtant, cherchant à se faire illusion, ou ne pouvant pas croire au mal, par je ne sais quelle mollesse de caractère qui croit anéantir le danger qu'elle se dissimule, beaucoup de personnes s'obstinaient à dire : « Ce n'est rien. »

Cela ne sera rien, disent certaines gens,
Lorsque la tempête est prochaine;
Pourquoi nous affliger avant que le mal vienne?
Pourquoi! pour l'éviter, s'il en est encor temps.
Un capitaine de navire,
Fort brave homme, mais peu prudent,
Se mit en mer malgré le vent.

<sup>4</sup> Liv. II, f. x.)

Le pilote avait beau lui dire Qu'il risquait sa vie et son bien, Notre homme ne faisait qu'en rire, Et répétait toujours : Cela ne sera rien. Un perroquet de l'équipage, A force d'entendre ces mots, Les retint et les dit pendant tout le voyage. Le navire égaré voguait au gré des flots, Quand un calme plat vous l'arrête. Les vivres tiraient à leur fin: Point de terre voisine, et bientôt plus de pain. Chacun des passagers s'attriste, s'inquiète; Notre capitaine se tait. Cela ne sera rien, criait le perroquet. Le calme continue; on vit vaille que vaille; Il ne reste plus de volaille; On mange les oiseaux, triste et dernier moyen Perruches, cardinaux, catakois, tout y passe, Le perroquet, la tête basse, Disait plus doucement: Cela ne sera rien. Il pouvait encor fuir : sa cage était trouée. Il attendit, il fut étranglé bel et bien, Et mourant, il criait d'une voix enrouée : Cela... cela ne sera rien 1.

Avant le temps où Florian exprimait déjà dans cette fable ses craintes et ses inquiétudes, et combattait les optimistes de 1789, en des jours plus heureux et plus confiants, il partageait ses fables entre les deux moralités que j'ai indiquées, la moralité privée et la moralité politique, faisant dans l'une la leçon aux individus, comme s'il espérait les corriger, et faisant

<sup>4</sup> Liv. III, f. xx.

dans l'autre la leçon au gouvernement et à la société, comme s'il espérait les réformer. Au fond, il se contentait, en habile homme qu'il était, d'être applaudi, quand il lisait ses fables à l'Académie, par les travers privés qu'il critiquait et par les abus sociaux qu'il censurait. Il en est et il en sera ainsi de tout temps. Les travers privés et les abus sociaux consentent volontiers à leur confession; ils ne résistent qu'à la pénitence et à la réforme.

Faut-il mettre le *Château de cartes* dans la classe des fables qui ont une moralité privée ou de celles qui ont une moralité politique? Les deux sens s'y rencontrent d'une manière ingénieuse.

Un bon mari, sa femme et deux jolis enfants Coulaient en paix leurs jours dans le simple ermitage Où, paisibles comme eux, vécurent leurs parents. Ces époux, partageant les doux soins du ménage, Cultivaient leur jardin, recueillaient leurs moissons, Et le soir, dans l'été, soupant sous le feuillage,

Dans l'hiver devant leurs tisons, Ils prêchaient à leurs fils la vertu, la sagesse, Leur parlaient du bonheur qu'ils procurent toujours; Le père par un conte égayait ses discours,

La mère par une caresse.

L'aîné de ces enfants, né grave, studieux, Lisait et méditait sans cesse;

Le cadet, vif, léger, mais plein de gentillesse, Sautait, riait toujours, ne se plaisait qu'aux jeux. Un soir, selon l'usage, à côté de leur père, Assis près d'une table où s'appuyait la mère, L'aîné lisait Rollin; le cadet, peu soigneux D'apprendre les hauts faits des Romains ou des Parthes, Employait tout son art, toutes ses facultés,
A joindre, à soutenir par les quatre côtés
Un fragile château de cartes;
n'en respirait pas d'attention, de peur.
Tout à coup voici le lecteur

Qui s'interrompt: Papa, dit-il, daigne m'instruire : Pourquoi certains guerriers sont nommés conquérants,

Et d'autres fondateurs d'empire : Ces deux noms sont ils différents? Le père méditait une réponse grave, Lorsque son fils cadet, transporté de plaisir, Après tant de travail, d'avoir pu parvenir A placer son second étage,

S'écrie: Il est fini! Son frère, murmurant, Se fâche et d'un seul coup détruit son long ouvrage;

Et voilà le cadet pleurant.

— Mon fils, répond alors le père,
Le fondateur, c'est votre frère,
Et vous êtes le conquérant <sup>1</sup>.

Les singes et le léopard, au contraire, me paraissent tout à fait appartenir à l'esprit du dix-huitième siècle, quand il frondait sans scrupule la hiérarchie sociale, critiquant les grands et se moquant volontiers des ministres. C'était le bon temps; on avait le plaisir de la démolition, l'espoir de la reconstruction en beau, et on n'avait encore ni l'appréhension ni l'embarras de loger en plein air.

Des singes dans un bois jouaient à la main chaude.

Certaine guenon moricaude,

Assise gravement, tenait sur ses genoux

La tête de celui qui, courbant son échine,

Liv. II, f. xu.

Sur sa main recevait les coups. On frappait fort, et puis devine! Il ne devinait point : c'étaient alors des ris,

Des sauts, des gambades, des cris.

Attiré par le bruit du fond de sa tanière,
Un jeune léopard, prince assez débonnaire,
Se présente au milieu de nos singes joyeux.
Tout tremble à son aspect. « Continuez vos jeux.
Leur dit le léopard; je n'en veux à personne;

Rassurez-vous, j'ai l'âme bonne, Et je viens même ici, comme particulier,

A vos plaisirs m'associer. Jouons, je suis de la partie.

— Ah! monseigneur, quelle bonté! Quoi! votre altesse veut, quittant sa dignité, Descendre jusqu'à nous? — Oui, c'est ma fantaisie. Mon altesse eut toujours de la philosophie

Et sait que tous les animaux Sont égaux.

Jouons donc, mesamis, jouons, je vous en prie. » Les singes enchantés crurent à ce discours,

Comme l'on y croira toujours.

Toute la troupe joviale

Se remet à jouer : l'un d'entre eux tend la main;

Le léopard frappe, et soudain On voit couler du sang sous la griffe royale.

Le singe cette fois devina qui frappait;

Mais il s'en alla sans le dire.

Ses compagnons faisaient semblant de rire,

Et le léopard seul riait.

Bientôt chacun s'excuse et s'échappe à la hâte

En se disant entre les dents:

Ne jouons point avec les grands;

Le plus doux a toujours des griffes à la patte 1.

Florian, liv. III, f. 170.

Le Pacha et le dervis, que je place parmi les fables qui ont une intention philosophique, pourrait peut-être aussi se placer, comme le Château de cartes, parmi celles qui visent plutôt à corriger les hommes de leurs défauts qu'à réformer la société. C'est une critique ingénieuse de l'ambition.

Un Arabe, à Marseille, autrefois m'a conté Ou'un pacha turc dans sa patrie Vint porter certain jour un coffret cacheté Au plus sage dervis qui fût en Arabie. Ce coffret, lui dit-il, renferme des rubis, Des diamants d'un très-grand prix. C'est un présent que je veux faire A l'homme que tu jugeras Etre le plus fou de la terre. Cherche bien: tu le trouveras. Muni de son coffret, notre bon solitaire S'en va courir le monde. Avait-il donc besoin D'aller loin? L'embarras de choisir était sa grande affaire : Des fous toujours plus fous venaient de toutes parts Se présenter à ses regards. Notre pauvre dépositaire Pour l'offrir à chacun saisissait le coffret: Mais un pressentiment secret Lui conseillait de n'en rien faire. L'assurant qu'il trouverait mieux. Errant ainsi de lieux en lieux. Embarrassé de son message, Enfin, après un long voyage Notre homme et le coffret arrivent un matin Dans la ville de Constantin.

Iltrouve tout le peuple en joie : Que s'est-il donc passé? Rien, lui dit un iman: C'est notre grand visir que le sultan envoie. Au moyen d'un lacet de soie, Porter au prophète un firman. Le peuple rit toujours de ces sortes d'affaires. Et, comme ce sont des misères, Notre empereur souvent lui donne ce plaisir. - Souvent? - Oui, - C'est fort bien. Votre nouveau visir Est-il nommé? - Sans doute, et le voilà qui passe. Le devin, à ces mots, court, traverse la place, Arrive et reconnaît le pacha son ami. Bon! te voilà! dit celui-ci: Et le coffret? — Seigneur, j'ai parcouru l'Asic; J'ai vu des fous parfaits, mais sans oser choisir. Aujourd'hui ma course est finie: Daignez l'accepter, grand visir 1.

J'ai recherché dans Florian la trace des deux moralités différentes auxquelles se rattachent ses fables et celles des fabulistes du dix-huitième siècle. J'ai indiqué aussi dans Florian une autre inspiration qu'il ne faut point non plus oublier, celle des regrets, des désappointements qu'éprouvait le dix-huitième siècle, à mesure qu'il voyait que la Révolution ne répondait pas à ses espérances. Je devrais maintenant faire la même étude sur les autres fabulistes, et il ne me serait pas difficile de retrouver, dans l'histoire de l'apologue, l'histoire de la littérature ou plutôt de la marche

<sup>1</sup> Liv. IV, fable vn.

des idées et des opinions en France de 1700 à 1800. Mais, au lieu de cette étude qui s'écarterait de mon sujet à force de l'étendre, j'aime mieux faire une observation qui se rapporte aux réflexions que j'ai déja faites au commencement de cet ouvrage sur la nature même et sur le but de l'apologue.

A voir l'allure nouvelle que prenait l'esprit du dixhuitième siècle, on aurait pu croire que la fable ne serait guère de mise dans ce siècle; car, d'une part, l'esprit nouveau n'était rien moins que naïf, et d'autre part il était assez hardi pour n'avoir pas besoin de déguiser ses malices sous le voile de la fable. La déclamation devait dispenser de l'apologue, s'il est vrai que l'apologue ait été înventé pour faire entendre les vérités qu'on n'ose pas dire. Y avait-il, en esfet, au dix-huitième siècle, une vérité qu'on n'osât pas dire? La littérature avait alors l'effronterie de la vérité, si je puis ainsi parler, au lieu d'en avoir l'embarras. Malgré ces dispositions, qui semblaient contraires à l'apologue, la fable, au dix-huitième siècle, ne fut pas moins cultivée qu'au dix-septième, parce que, comme je l'ai déjà dit, ce genre de littérature est naturel à l'esprit humain, propre à toutes les sociétés et à tous les temps. La fable, du reste, au dix-huitième siècle, eut le bon goùt de ne hausser ni baisser la voix; elle garda

<sup>1</sup> Vov. le 1er volume.

forme et son allure, prenant l'esprit nouveau, mais l'exprimant à sa façon et continuant à plaire sous ses anciens traits.

Florian, qui, comme les auteurs du dix-huitième siècle, siècle plus critique que poétique, aime à donner les règles du genre dans lequel il veut s'exercer, a défini d'une manière ingénieuse ce don qu'a la fable de plaire dans tous les temps et tous les pays, par le mélange de vérité et de fiction qui fait son charme. Elle n'a pas été inventée par la nécessité pour servir de passe-port à la vérité, que les tyrans et les peuples irrités n'aiment pas à entendre; elle a été et elle est un genre et une forme à part de l'enseignement moral. C'est ce que Florian explique fort bien dans une trèsjolie fable qui sert de prologue à son recueil et dans laquelle il donne à la fois le précepte et l'exemple.

## LA FABLE ET LA VÉRITÉ

La Vérité toute nue
Sortit un jour de son puits.
Ses attraits par le temps étaient un peu détruits;
Jeunes et vieux fuyaient sa vue.
La pauvre Vérité restait là morfondue,
Sans trouver un asile où pouvoir habiter.
A ses yeux vient se présenter

La Fable richement vêtue,
Portant plumes et diamants,
La plupart faux, mais très-brillants.
Eh! vous voilà! bonjour, dit-elle;

Que faites-vous ici seule sur un chemin? La Vérité répond : Vous le voyez, je gèle. Aux passants je demande en vain

De me donner une retraite;

Je leur fais peur à tous. Hélas! je le vois bien,

Vieille femme n'obtient plus rien. — Vous êtes pourtant ma cadette, Dit la Fable, et, sans vanité,

Partout je suis fort bien reçue.

Mais aussi, dame Vérité, Pourquoi vous montrer toute nue?

Cela n'est pas adroit. Tenez, arrangeons-nous:

Ou'un même intérêt nous rassemble;

Venez sous mon manteau, nous marcherons ensemble.

Chez le sage, à cause de vous, Je ne serai point rebutée; A cause de moi, chez les fous

Vous ne serez point maltraitée.

Servant par ce moyen chacun selon son goût, Grâce à votre raison et grâce à ma folic,

Vous verrez, ma sœur, que partout Nous passerons de compagnie <sup>1</sup>.

f Florian, fable 1re

## VINGT-CINQUIÈME LECON

LE PÈRE DESBILLONS - L'ABBÉ AUBERT - LE BAILLY

Si j'avais à choisir le meilleur fabuliste du dixhuitième siècle après Florian, je choisirais le père Desbillons, quoiqu'il ait écrit en latin, à l'exemple de Faerne au seizième siècle, de Milton et du père Commire au dix-septième. Ne nous étonnons pas de la popularité de la fable latine même au dix-huitième siècle. L'Université de Paris et les jésuites entretenaient encore dans le monde le goût de la langue latine. Grenan, Hersant, Coffin, Lebeau, le Père Porée avaient des lecteurs dans la société. Le latin était même encore si peu discrédité, au commencement du dix-huitième siècle, que Leclerc, dans sa Bibliothèque ancienne, donne en latin un récit des événements de

la guerre de la Succession<sup>1</sup>. Ainsi le journal lui-même, c'est-à-dire la forme de littérature qui a le plus besoin de l'assentiment du public, ne dédaignait pas de parler latin. Le Père Jouvency, dans son traité de Ratione docendi et discendi, publié en 1692, veut que les écoliers s'exercent à parler latin2. Cependant, il recommande aussi l'étude de la langue nationale et veut que les élèves s'habituent, dans leurs conversations familières, à parler français avec correction et élégance 5. Même adoucissement à la règle du latin dans l'Université. En effet, en 1713, Grenan, professeur de rhétorique au collége d'Harcourt, fait représenter par ses élèves une tragédie française, intitulée Joas et qui n'est autre que la tragédie d'Athalie où les rôles de femmes ont été changés en rôles d'hommes. Mais cette représentation est une hardiesse dont Grenan s'excuse : « Nous ne devons, dit-il, avoir d'autre but dans nos exercices que d'inspirer à ceux dont l'éducation nous est consiée, des sentiments également nobles et pieux, et j'ai cru que l'on me saurait gré de l'usage que je fais de l'Athalie

<sup>2</sup> In his omnibus (exercitationibus) nefas sit alium sermonem adhibere quam latinum. Ed. Barbou, 1778, p. 153.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Tome IV, année 1715, p. 284.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Quamvis praccipua magistrorum cura versari debeat in linguis latina et graca penitus cognoscendis, non negligenda tamen lingua vernacula.. Dabitur opera ut in privatis colloquiis et quotidiano congressu sermo adhibeatur quam minime barbarus. Ibid., p. 37-38.

de Racine, qui répond si dignement à ce dessein. Je ne me flatte pourtant pas de trouver dans tous les esprits une approbation générale. On ne secoue point impunément le joug de la coutume, et je ne saurais douter que cette nouveauté ne suscite bien des censeurs. Je crois avoir prévu toutes leurs objections, et c'est pour y répondre que je me suis déterminé à faire un prologue latin, où j'introduis d'abord deux personnages d'un caractère tout opposé : l'un, nommé Philoromée (ami du langage romain), homme chagrin, dur, entêté de ses sentiments, partisan outré des anciens usages jusqu'à en défendre les abus, crie, s'emporte et fait autant de bruit que s'il s'agissait du renversement total des lois et de la discipline de l'Université; l'autre, appelé Eulalus (qui aime le bon langage), d'un esprit paisible et doux, s'efforce de lui faire entendre raison. Un troisième personnage, que j'appelle Chrysippe, survient dans le plus fort de la dispute. Il paraît d'abord prévenu contre moi; mais il revient peu à peu, à mesure qu'il apprend les raisons qui me justifient. Je le fais conclure à ma manière, sans prétendre pour cela que les Philoromées changent de sentiment. Je ne leur en saurai même pas mauvais gré 1. »

Grenan s'excusant d'introduire la langue française

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Selecta Carmina, ou Recueil de poésies de plusieurs professeurs de l'Université de Paris. — Avertissement de l'édition de 1743.

dans les exercices du collége, montre l'ascendant qu'avait encore la langue latine. La fable latine, soit en vers, soit en prose, profitait de cet ascendant. C'était un des exercices les plus accrédités, chez les jésuites surtout, et je trouve, dans un recueil de vers latins faits par les élèves de rhétorique du collége Louis-le-Grand, et publié en 1745 par le père Xavier de la Sante, un livre entier de fables 1.

Comme la fable a plus besoin encore d'observation que d'imagination, je n'ai pas été très-étonné de trouver peu de sagesse pratique dans ces fables d'écoliers. Leurs moralités sont bonnes, mais un peu banales. Ce qui m'a semblé le plus intéressant, c'est de lire, au bas de ces fables, les noms de quelques-unes des grandes familles de France, les Rohan, les de Broglie, les Voyer d'Argenson, les Soubise, les Nicolaï, et de rapprocher les exercices scolaires de ces jeunes rhétoriciens de la vie qu'ils ont eue plus tard dans le monde et dans l'histoire. Turgot fait une pièce de vers latins élégants sur la paume 2; Étienne de Silhouette, qui fut pendant quelque temps contrôleur général des finances, qu'à son avénement Voltaire comparait à Colhert, et qui succomba, au bout de huit mois, sous le mauvais état des finances et l'impossibilité des réformes, de Silhouette fait une

<sup>2</sup> Tome Ior, p. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Musæ rhetorices. 2 vol, in-12, 1745.

Il ne faut pas chercher dans ces fables, faites au collège des jésuites, les traces de l'esprit philosophique du dix-huitième siècle; il s'y montre cependant çà et là, parce qu'il est impossible que le collége, si bien surveillé qu'il soit, reste toujours fermé aux idées et aux opinions du monde. N'est-ce point, par exemple, une fable empruntée à l'esprit du temps que celle de Bucéphale adoptant le fils d'un cheval de bagage et rejetant son propre fils dont il avait vu la lâcheté et la mollesse dans les combats? Et la fable finit par cette moralité toute philosophique : « Bonne leçon que Bucéphale donnait par là, que les fils qui n'ont point le mérite des pères ne doivent pas avoir leur rang; que ceux qui sont nobles de race, sans l'être de cœur, doivent être rejetés dans les conditions inférieures de la société, ou tout au moins ne pas être honorés des dignités paternelles, puisqu'ils en déshonorent les vertus 2. » Ce qui ajoute encore à la signification philosophique de cette fable, c'est qu'elle

<sup>4</sup> Tome II, p. 152.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Non unum inter homines edocens patrem, degeneres filios c paterno esse dejiciendos gradu, nobiles genere, animo ignobiles, conditioni addicendos vili et ignobili, aut certe paternis non decorandos dignitatibus, qui paternas virtutes dedecorant. (Tome II, p. 186.)

est signée d'un nom tout roturier, Pierre Nicolas 1. Je n'ai cité ces fables de collége que pour faire comprendre qu'il n'y a rien d'extraordinaire que le Père Desbillons se soit avisé, en plein dix-huitième siècle, de

¹ Le rôle que Bucéphale joue dans la fable du rhétoricien Nicolas me rappelle celui que lui fait jouer aussi un fabuliste du commencement du dix-huitième siècle, Lebrun, dont je n'ai pas parlé. Alexandre et Bucéphale est à peu près la seule fable un peu piquante que j'aic trouvée dans son recueil:

## ALEXANDRE ET BUCÉPHALE

Êtes-vous fils de Jupiter? Disait Bucéphale à son maître, Si l'on en croit Antipater, Cela n'est point et ne peut être. Comment le prouvez-vous ? Si c'est la vérité, Le ciel est votre patrimoine; Mais j'ai peine à le croire, et dans la Macédoine Ce titre vous est contesté. On doute que votre origine Soit manifestement divine. Mes services, mon zèle et ma sincérité Autorisent la liberté Qu'avec vous, seigneur, j'ose prendre. Excusez ma témérité. - Qui peut douter, répondit Alexandre, Du sang dont je prétends descendre? Ma mère a déclaré qu'Ammon, épris d'amour, Promettant à leur fils une gloire immortelle, Entre ses bras reçu, m'avait donné le jour. Eh! qui peut mieux le savoir qu'elle? Le cheval repartit: Mon incrédulité Ne se rend pas : il faut une preuve plus sûre; J'en doute encore plus que je n'en ai douté, Quoique Olympias vous l'assure. Qui d'un crime fait vanité Est capable d'une imposture.

(Fables de Lebrun, 1722, p. 56)

se faire poëte latin et de composer des fables latines. Élevé chez les jésuites, au collège de Bourges, recu dans la Société dès l'âge de seize ans, et chargé d'enseigner la rhétorique à Nevers, à Caen, à la Flèche, le père Desbillons appartenait, par sa vie et par ses goûts, au collége plutôt qu'au monde, au latin plutôt qu'au français; il lui semblait donc tout naturel, avant beaucoup de goût pour la littérature, d'être un littérateur latin. Dans cette langue seulement, il a tout son mérite. Quand il écrit en français, son style est gêné et pénible; en latin il est élégant et vif, tant il s'était formé par l'étude à l'imitation des bons modèles et surtout de Térence et de Phèdre, ses deux auteurs favoris. Quoique très-bon professeur, il n'enseigna pas longtemps, ayant obtenu de bonne heure de ses supérieurs la permission de quitter l'enseignement pour se consacrer tout entier aux lettres latines. Quand vint la dissolution des jésuites, le Père Desbillons ne quitta pas Paris, qu'il aimait beaucoup à cause de ses grandes bibliothèques. Mais bientôt le parlement exigea des jésuites restés en France un serment que le Père Desbillons ne crut pas devoir prêter. Les serments religieux ou politiques sont une sorte de torture appliquée aux honnêtes gens, et qui a cela de curieux qu'il faut que les honnêtes gens aident par leurs scrupules à se la donner. Le Père Desbillons quitta la France et se réfugia à Manheim, où l'électeur de Bavière lui offrit

une retraite honorable. C'est là qu'il mourut en 1781, homme simple et bon, qui, avec la sévérité de mœurs convenable à son état, avait quelque chose de la facilité d'humeur et du charme d'imagination de la Fontaine; malheureux de ne pouvoir pas faire sentir ce charme à un plus grand nombre de lecteurs et de ne plaire qu'aux amis des lettres latines; malheureux aussi de vivre dans un siècle où, dès 1764 pour les Jésuites, la paix de la vie privée était troublée par les événements publics: troubles pénibles et cruels pour les hommes qui, comme Desbillons, avaient le droit de croire qu'ils avaient pourvu pour toujours à leur tranquillité, en se tenant à l'écart du monde et en ne parlant pas même sa langue.

Je ne veux pas faire une analyse détaillée des fables du Père Desbillons. J'en citerai seulement quelquesunes pour indiquer quel en est l'esprit général.

La morale des fables du Père Desbillons appartient à la morale du dix-septième siècle, c'est-à-dire à celle qui s'adresse à l'individu plutôt qu'à la société. Cependant l'esprit du dix-huitième siècle a aussi sa part dans le Père Desbillons. Les grands y sont parfois censurés : c'était la manie du temps, et il faut avouer que les grands, au dix-huitième siècle, ne s'inquiétaient pas beaucoup de donner prise à la censure. Les grands , dans le Père Desbillons , sont surtout censurés comme hommes : il blâme leurs vices

DESBILLONS, L'ABBÉ AUBERT, LE BAILLY. 545

plutôt que leurs priviléges. Sans doute beaucoup de leurs travers tiennent à leur condition; leur faute est de ne pas songer à les surveiller ou à les réformer. Par là ils tombent comme hommes sous la juridiction de la satire ou de la fable, plutôt encore que de la déclamation politique qui n'est pas du goût du fabuliste jésuite. Voyez la fable de la Grenouille, la Couleuvre, la Cigogne et le Lézard<sup>1</sup>. « Une grenouille avait pour ennemie mortelle une couleuvre, qui la

Voice la fable latine pour ceux qui aiment les vers latins.

Ab hoste Colubro Rana perniciem sibi Valde timebat, quippe quæ ter aut quater Experta jam esset persequentis impetum, Suaque magna diligentia necem Vix effugisset. At Ciconia interim Prædonem in udo dormientem pratulo Videt, simulque præpes illuc devolat; Ipsumque curvis unguibus violens petit, Et premit, et obluctantem adunco saucian-Rostro coercet, et discerpit, et vorat. E litore lacus proximi Rana adspicit Omnia, suique causa rem peragi putans, Prædæ vorantem reliquias Ciconiam Adire properat, gratias ut protinus Victrice dignas, et beneficio pares Persolvat, ipsique in clientelam ac fidem Se conferat. Dum levibus autem saltibus Iter institutum conficit, forte obviam Habet Lacertam; cui suum, quo pergeret Interroganti, sponte consilium explicat. At illa rerum improvidam sie admonet : Bene tibi quod voluisse credis banc avem Magnam et potentem, falleris multum, ô soror : Namque, fruerere luce hac communi, an secus, Ea plane, opinor, nesciit, nedum tuas In animo haberet vindicare injurias, Tuamque vitam protegere. Verum unice ld expetebat, scilicet prædam sibi

poursuivait partout; elle ne lui échappait qu'à grand peine. Un jour, la méchante couleuvre dormait dans un pré au soleil. Une cigogne l'aperçoit, fond sur elle, la saisit dans ses serres et la mange. La pauvre grenouille, qui avait tout vu des bords de son marais, s'applaudit de la mort de son ennemie et croit que la cigogne n'a tué la couleuvre que pour la délivrer ellemême. Elle se met donc en route pour aller remercier sa libératrice, quand, passant près d'un lézard, celui-ci lui demande où elle va d'un air si joyeux? « Remercier, répond-elle, la cigogne qui m'a sauvée. - Vous êtes folle, ma sœur, dit le lézard, de croire que la cigogne a voulu vous défendre; elle ne sait même pas si vous existez, loin de songer à vous sauver la vie. Elle cherchait une proic pour apaiser sa faim; elle a trouvé la couleuvre, elle l'a prise, et, si elle ne l'avait pas trouvée, c'est vous ou moi peut-être qu'elle aurait mangée. » A ces mots, la grenouille s'enfuit et se cache dans son marais. « Cette fable nous fait voir, dit le père Desbillons,

Occurrere aliquam, explere qua posset famema. Quod si ista, quam nunc strenue depascitur, Inventa non fuisseta beu! dubio procul Famelica meum se ad genus, vel ad tuum Vertisset, atque nos etiam ambas forsitan Admittere dignata esset ingluviem in suam. Lacerta vix finierat, extensis tremens Repente Rana cruribus se sustulit; Nec subsilire destitit, donee lacum Attigit, et imo se recondidit vado.

Fabula potentes indicat, quos, infimis Si forte prosint, sola sua utilitas monet.

(Desbillons, liv. VI, fable xxvi.)~

DESBILLONS, L'ABBÉ AUBERT, LE BAILLY. 317 que les grands, lorsque par hasard ils rendent service aux petits, ne sont poussés que par leur propre intérêt. »

La fable est d'un misanthrope peut-être; elle n'est pas d'un réformateur public. J'en dirai antant d'une autre fable qui exprime à peu près la même pensée : la Biche et le bœuf<sup>1</sup>. « Une biche allait partout vantant

#### CERVA ET BOS

Per viride pratum Cerva cum erraret, Boveni Adspexit herbis reficientem se novis : Accedit, et sic alloqui prior incipit : Nihil audisti de facinore nobili Leonis, hic qui regnat in vicinia, Et montis ad radicem in exeso specu Solet habitare? Laudes ejus inclytas Omnia etiamnunc resonant, et quotidie Ingens ad ipsum, gratulandi gratia, Undique caterva belluarum confluit. Cumque generosum prædico, sciens loquor; Rei omnis actæ magna nempe pars fui. Nam sola nuper, proximo in saltu, famem Sedare dum quæro apicibus tenerrimis Ramusculorum, noster accurrit Leo Repente et inscienti se mihi objicit, Clausæque densis hine et hine arbusculis; Et ipse spatium callis augusti occupans, Præcludit omnem prorsus effugio viam. Cohorrui, et (quod supererat) misera accidi Regis famelici ad pedes, genibus minor. At ille motus misericordia gulam Compescuit, suæque victor indolis, Incolumem abire me permisit; et loco Cessit, tremendo ne ejus ex præsentia Frigidus inertem detineret me pavor.

la belle action d'un lion, roi de la forèt voisine. Ce lion l'avait rencontrée dans un endroit où elle ne pouvait pas s'échapper, et, touché de ses prières, il l'avait épargnée. « Quelle générosité, disait-elle, quelle grandeur d'âme! » Comme elle contait cela à un bœuf, celui-ci se mit à ruminer, puis lui dit : « Tu crois que le lion avait faim quand il t'a rencontrée, et qu'il t'a épargnée par clémence. Peut-être était-il bien repu; peut-être aussi t'a-t-il trouvée trop maigre. J'ai de la

Bos ruminatur omnia hæc, et sensibus Reponit imis, et re ad extremum satis Considerata: Se tibi Leo obtulit Inopinanter, ais, et quidem famelicus, Ut reris; at ego verius forsan putem Saturum fuisse; et (pace cum tua bona Dictum, oro, fuerit) visa tu forsan quoque Macra nimis esca, nec satis tam nobile Tergere palatum digna. Sed ne pertinax Tibi esse videar, esto, siccis faucibus Venerit, abierit; teque cum dimitteret Incolumem, sanctis legibus clementiæ Sit obsecutus: at nec ideirco tamen Descendere cogar in tuam sententiam, Neque recta ratio credere unquam me sinet, Ita esse penitus mutatam ejus indolem, Ut sine periclo a ceteris animantibus Deinceps adiri possit. Immo hæc omnium, Quam dicis, exorta undique admiratio, Quod te innocentem non voraverit Leo, Vesci innocentum carnibus solitum probat.

Fabella multos ad potentes pertinet, Qui calamitosum in vulgus aliquando suam Crudelitatem adhibere si neglexerint, Humanitatis laugem apud stultos ferunt.

(Desbillons, livre VII°, fable 1tc.)

peine à croire qu'il ait changé de caractère pour toi seule et que nous puissions désormais, sur ta parole, l'aborder sans effroi et sans péril. Tout le monde l'admire, dis-tu, de ne pas t'avoir dévorée, pauvre innocente; l'admirerait-on ainsi, si ce n'était pas son habitude de se repaître de la chair des innocents? » « Cette fable, dit Desbillons, s'applique aux grands dont les-sots célèbrent l'humanité, lorsque par hasard ils ont laissé échapper une occasion d'exercer leur cruauté envers leurs inférieurs. »

Desbillons n'est donc pas disposé à voir les grands du beau côté; mais ce qui fait la différence de ses moralités avec celles du dix-huitième siècle, c'est qu'il n'oppose pas l'égalité populaire à la grandeur seigneuriale comme le remède au mal. Les vices, les défauts, les duretés, l'égoïsme des petits ne lui semblent pas moins mauvais que ceux des grands. Il voit le mal en bas comme en haut et ne croit pas que ce soit réformer l'humanité que de la bouleverser ou de la niveler. Ce n'est pas lui qui eût jamais fait la fable de l'abbé Aubert, intitulée la Main droite et la main gauche, où il oppose le tiers-état, qui est la main gauche, à la noblesse, qui est la main droite, d'une façon aussi dure et aussi révolutionnaire que le fera en 89 l'abbé Sieyès dans sa brochure du Tiers-État.

L'abbé Aubert n'est pourtant pas non plus de l'école des philosophes du dix-huitième siècle; il les attaque même souvent, quoiqu'il loue Voltaire afin de se ménager un appui dans le monde littéraire. Il préfère hautement l'obéissance à la liberté, et il dit dans la moralité d'une de ses fables :

> L'indépendance a beau vous plaire, O peuples! vrais moutons pour la stupidité, L'obéissance importe à votre sùreté. Sachez donc être heureux sous un joug nécessaire, Moins à craindre pour vous que n'est la liberté.

Tout cela n'empêche pas que sa fable de la Main gauche et la main droite ne soit un manifeste de la roture contre la noblesse. L'allégorie ne me semble pas juste, et je ne comprends pas bien comment la main droite, qui est ordinairement la main qui travaille avec l'outil et qui écrit avec la plume, représente sculement la noblesse qui combat avec l'épée, tandis que la main gauche représente le tiers-état et les arts utiles. Mais, malgré la maladresse de l'allégorie, l'intention est évidente.

### LA MAIN DROITE ET LA MAIN GAUCHE

Mille besoins pressants assiégent les humains<sup>4</sup>; Pour les soulager mieux, l'homme a reçu deux mains; Mais dans le champ de Mars, fière de le défendre, La main droite, dit-on, dès le commencement,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tome I<sup>er</sup>, p. 89

Osa refuser hautement
Les services communs qu'elle devait lui rendre.
Bien qu'elle tint au corps, le corps n'en recevait
Le manger ni le boire; il avait beau prétendre,
La dame se tranquillisait.

Elle eût cru déroger en nourrissant son père: La main gauche était roturière,

Et cet emploi la regardait.

Ainsi, du moins, la droite raisonnait:

Je protége vos jours et vos biens à la guerre;

N'est-ce pas faire assez pour vous!

Je porte aux ennemis les plus terribles coups;

Je dirige le fer, la fronde et la massue;

Et, quand j'ai satisfait à des devoirs si beaux,

Pour vaquer aux plus vils travaux Vous voulez que je me remue!

— Vante un peu moins ton pénible secours, Dit l'homme; ta compagne aide mieux ma faiblesse.

Je n'ai point d'ennemis qui m'attaquent sans cesse,

Au lieu que j'ai faim tous les jours. Les mets que ta sœur me présente Rendent la vie à tous mes sens.

Elle engraisse d'autant, et sa force en augmente.

Tu dédaignes ces aliments: Sans eux tu serais languissante.

L'art de se battre est noble, on ne sait pas pourquoi; J'estime bien mieux l'art d'éviter la disette.

Mourir de faim est, selon moi, La roture la plus complète.

La fable n'est pas bonne; mais, encore un coup, elle est révolutionnaire. Elle oppose le tiers-état, qui nourrit la société, à la noblesse, qui la défend; elle sème la division et la haine entre les différents ordres de l'État. A Dieu ne plaise que je fasse de l'honnète abbé Aubert, professeur au Collége de France, très-attaché à la royauté et à la famille royale, ennemi des philosophes, traité par eux en ennemi, et dont Grimm, dans sa correspondance, parle avec beaucoup de dédain, à Dieu ne plaise que j'en fasse un précurseur des Jacobins! Ce serait un paradoxe à propos d'un inconnu, ce qui est la pire espèce de paradoxe; je veux seulement montrer, par la fable de l'abbé Aubert, l'ascendant singulier que l'esprit du temps exerçait même sur ceux qui le combattaient.

Le père Desbillons ne tombe jamais dans des fautes de ce genre, non qu'il soit conservateur plus outré de l'ordre établi que l'abbé Aubert; mais il est, comme fabuliste et comme moraliste, d'une meilleure école, et il songe à la réforme des individus plutôt qu'à celle de la société. Partout, dans ses fables, l'individu est en jeu avec ses vices, ses travers, ses ridicules, que Desbillons critique doucement et sans aigreur, à l'aide de la fable, sans s'inquiéter de la différence des conditions, sans mettre toujours, par exemple, les vertus dans le peuple et les vices à la cour, comme on aimait à le faire au dix-huitième siècle. Desbillons distribue équitablement les vertus et les vices entre toutes les classes de la société, parce que partout il voit l'homme et non le grand seigneur ou le roturier, le magistrat ou le paysan. Voici un ànier qui a chargé son âne autant qu'il

pouvait le charger. Ils traversaient, l'âne et lui, un terr ain plein de broussailles, « Si je coupais ici quelques fagots, dit l'homme, ils pourraient m'ètreutiles au besoin. et, pour toi, mon âne, ce ne serait pas un grand surcroît de fardeau. » Il s'arrête, coupe le bois, le met en fagot et le charge sur son ane. Voilà l'ane qui a déjà plus de poids qu'il n'en faut; cependant il marche encore assez lestement. « Bon, dit le maître, la charge n'est pas trop forte, et elle pourrait encore augmenter un peu sans rien risquer. » Disant cela, il aperçoit sur la route un monceau de pierres, et dans ce monceau deux belles pierres qui pourraient lui servir, s'il avait à bâtir. « Je serais bien fou de manquer cette occasion, et, puisque je puis avec la main soulever ces deux pierres, le fardeau de ma bête n'en sera pas beaucoup plus lourd. » Le pauvre âne ne peut presque plus supporter sa charge; il fait un dernier effort cependant, et marche sous le faix. « Quel bon âne j'ai là, dit le paysan, et comme il résiste à la fatigue! » Las lui-même de la chaleur, il ôte son habit et le met sur son âne. Ce surcroît de charge accable le baudet, qui tombe pour ne plus se relever, et le paysan de dire 1 : « Maudite bète, qui

Sua gravatum sarcina, quantum satis Debebat esse, agebat asinum Rusticus. Cum carperet iter per fruticosum locum: Ni sum falsus, ait, hinc prope adstant en mihi Virgulta, vario quæ esse possint usui. Meam illa certe faciunt ad cupidinem;

crève pour si peu! » Oui, mais ce peu s'ajoutait à beaucoup. Desbillons eût pu appliquer sa fable aux princes qui oppriment longtemps leurs sujets impunément : une dernière mesure, et souvent la moins grave de

> Decerpere igitur esse operæ pretium puto. Ohe! resiste, barde: id oneris additum Feres, nec, opinor, magno incommodo tuo. Resistit ille. Nec mora, imprudens herus Virgulta cœdit, mundat, aptat, colligat, Pondusque justo ponderi adjiciens novum, Plus ratio quam sinat, Asini dorsum premit. At sic tamen eum progredi viam videns Satis expedito incessu, sarcinam putat Non esse tantam, major ut aliquantulo Non illa fieri sine periculo queat. Lapidum ergo forte cum strues occurreret Juxta viam seposita, et ex illis duos Videret, qui placerent sibi præ ceteris: Stulte facerem, ait, si, quod objecit mihi Fortuna tam benigna, negligerem bonum. Atque duo lapides, facile quos tollit manus, Quantillum est oneris? Ilos et, aselle mi, feres. Officium vires prope recusant; fert tamen Pecus misella; colligit etiam breves Sui vigoris reliquias, et exerit, Ita ut miretur gaudeatque Rusticus. Asinum sibi esse talem, quem nullus labor Debilitet; cumque gravior nudum incedere Suaderet æstus, detrahit vestem sibi Et cœteris quoque impedimentis eam Non dubitat super ingerere; nil dum suspicans Quanto prope esset bajulus infelix malo, Ut conficeretur denique. Enimyero in via Grave offendiculum cum fefellisset pedem Simul cadit, et sarcina oppressus perit.

Qui minimus, sæpe summus est mali gradus.

(Desbillons, liv. II, fable XIII.

toutes, amène la révolte. Se révolter pour si peu! Oui, mais ce peu s'ajoutait à beaucoup : c'est la dernière goutte qui fait déborder le vase. Un déclamateur du dix-huitième siècle n'eût pas manqué de faire la leçon aux rois. Desbillons se contente de l'exemple de son paysan : profite de la fable qui voudra.

Le Buisson et la Brebis, autre occasion de gourmander les grands et les puissants, et manquée encore à dessein par Desbillons. « Il allait pleuvoir; le Buisson dit à la Brebis : « Ne vois-tu pas l'orage qui s'approche? que tardes-tu? viens promptement te réfugier dans mon sein. » La Brebis, incapable de défiance, va se cacher entre les bras épineux du Buisson. Elle évita la pluie, mais elle paya cher cet avantage : elle ne put se tirer des bras avides de son hôte qu'en y laissant une grande partie de sa toison. Cette fable s'applique aux protecteurs intéressés 1. »

Pluvia imminebat; sic hortatus est Ovem Rubus: Procellam non vides? quid restitas? Hue recipe te celeriter in meos sinus, Tua ne tam nitida permadescant vellera. Diffidere cuiquam nescia bidens paruit: Utque Rubi densis protegeretur frondibus, Spinosa se hujus brachia inter condidit. Pluviam quidem vitavit; at beneficium Hospitis avari pretio magno constitit, Abire nullo quippe jam potuit modo Quin lanæ id omne, quod fuisset ab improbis Semel apprehensum brachiis, relinqueret.

Fabula rapaces ad patronos pertinet.
(Desbillons, livre X, fable xue.)

Ailleurs, dans la fable du Chien et du Maître, Desbillons blâme les faux bienfaiteurs et les faux philanthropes. « Un chien courageux, fidèle et vigilant, défendait la maison de son maître contre toute sorte de voleurs: aussi son maître lui prodiguait sans cesse les éloges; il le flattait et le caressait chaque fois qu'il le rencontrait, mais il ne lui donnait à manger que d'une main avare. Le pauvre gardien réclame et dit à son maître qu'il ne se nourrit pas de caresses; que les louanges ne l'empêchent pas de maigrir; qu'il peut se passer de toutes ces douceurs; il demande seulement qu'on lui donne quelque chose de solide pour apaiser sa faim. Le maître rit de ses justes plaintes, redouble de caresses pour le pauvre affamé et lui prodigue sa bienveillance stérile, sans lui donner un morceau de plus. -Riches, donnez au pauvre ce dont il a besoin; ce n'est pas lui donner que lui donner ce qui lui est inutile 1.» Ainsi les vices et les défauts de chacun de nous, et

Acer, fidelis, strenuus, herilem domum
Bene tutam ab omni fure præstabat Canis.
Quapropter ipsi maximas laudes Herus
Tribuebat ultro, et occurrenti sæpius
Palpationes et blanditias affatim
Impertiebat; at cibos dabat manu
Pareissima. Ergo clamitat custos miser,
Et objicit Hero: Non se blanditiis ali,
Neque recreari laudibus corpus macrum;
His se carere posse; tribueret modo
Solidius aliquid, quo repelleret famem;
Nil se obstiturum, cætera quin omitteret.

parmi ces vices et ces défauts ceux qui étaient surtout à la mode du temps de Desbillons, la fausse philanthropie et la fausse sensibilité, voilà le sujet de ses fables; car cet homme, qui vivait au milieu de ses livres, était presque aussi bon observateur du monde que la Fontaine lui-même, qui semblait vivre au milieu de ses rêves. Ils avaient tous deux le don de voir sans paraître regarder.

Avec le goût qu'avait Desbillons pour ne représenter dans ses fables que les sentiments bons ou mauvais qui appartiennent à tous les hommes, il a traité, comme l'a fait la l'ontaine, les grands lieux communs de l'humanité, l'instabilité de la vie, l'égalité de la mort, la vanité de tout ce qui est le monde et la terre, la faiblesse originelle de l'homme; seulement il les a traités en latin, ce qui ôte la popularité. Souvent il trouve pour les exprimer des allégories ingénieuses et poétiques. De ce côté, le Père Desbillons semble, comme la plupart des fabulistes du dix-huitième siècle, faire grand cas de l'invention. Je veux bien lui tenir compte du mérite des allégories qu'il invente; leur seul tort est d'être

Justos at ille questus elusit jocans, Famelicoque blandiens multo magis Quam prius, inanem effudit benevolentiam, Victumque nihilo liberalius dedit.

Largire, dives, pauperi quibus indiget : Non es benignus, si das quæ nihil hunc juvant.

(Desbillons, livre VII, fable vo.)

parfois un peu subtiles. C'est le défaut que je trouve à l'allégorie qui fait le fond de la fable intitulée : la Goutte d'eau, la Mer et l'Huître. « Une goutte d'eau qui tombait du haut des airs dans le vaste sein de l'Océan se disait : Hélas! petite comme je suis, à quoi puis-je servir dans ce gouffre immense, où le premier flot venu va m'engloutir et m'anéantir à jamais? — Tandis qu'elle s'humilie elle-même, elle rencontre dans sa chute une huître béante, qui la reçoit et la cache au fond de son écaille; elle s'y durcit, et de goutte d'eau devient une perle digne d'orner la couronne d'un monarque. Dieu élève ceux qui s'humilient.

Je ne reproche pas au Père Desbillons de louer l'humilité et d'en montrer la récompense ; mais quelle allégorie singulière et subtile, quoiqu'elle ait pourtant, dans sa singularité même, quelque chose de poétique! J'ajoute que

t Cum tenuis alto Gutta cadens ab æthere Vastos devolveretur in Ponti sinus: Heu! tantula, inquit, tanto quid voragini Prodesse possum, primo fluctu scilicet Exhaurienda, et interitura funditus? Dum sic misella deprimit sortem suam, Patulo dehiscens ore summis Ostreum Emergit undis, hancque delapsam excipit, Penitus recondit, induratam perficit. Quæ Gutta fuerat extitit demum unio, Ac deinde honoris illud ad fastigium Evectus est, ut regis ornaret caput. Qui se fatentur humiles, extollit Deus.

(Desbillons, livre IX, fable xII.

l'humilité, toute précieuse qu'elle est parmi les vertus chrétiennes, est, si je l'ose dire, une vertu d'élite et dont l'éloge, par cela même, convient moins à la fable. La morale de la fable peut s'élever très-haut, et la Fontaine l'a montré quelquefois; elle doit pourtant rester ordinairement dans le cercle des qualités humaines. Les vertus qui viennent de plus haut et qui visent plus haut ne sont guère de mise dans la fable, ni pour le récit, ni pour la moralité.

Le théologien se montre parfois dans les fables de Desbillons, et ces fables quasi-théologiques ne sont pas les moins bonnes; elles ont seulement quelque chose d'étrange. La fable semble, pour ainsi dire, embarrassée d'avoir à exprimer des idées de ce genre. L'allégorie est ingénieuse, élégante; mais elle est bizarre, et surtout la vérité qu'elle enveloppe est supérieure aux vérités ordinaires de la fable. De là une sorte de gêne, non pour l'auteur, qui, fabuliste et théologien, se trouve tout à fait à son aise en mêlant la théologie à la fable, mais pour le lecteur, que ce mélange déconcerte, parce qu'il ne s'y attendait pas. Nous attendons-nous, par exemple, à rencontrer la doctrine de la grâce dans la fable des Deux Apodes? Les apodes sont des oiseaux dont les pieds sont si petits qu'ils peuvent à peine marcher quand ils se posent à terre, et que, pour reprendre leur vol, ils ont besoin que le vent les soulève. Deux apodes voyageant de compagnie voient dans un champ une nourriture qui les tente fort. Ils voudraient descendre; mais, une fois posés à terre, comment pourront-ils s'envoler de nouveau? Ils hésitent, ils cèdent ensin, et les voilà à terre se repaissant à loisir. Après avoir mangé, ils regardent aux quatre coins de l'horizon pour voir s'il ne viendra pas quelque vent favorable qui les soulève. Rien: l'air est partout d'un calme désespérant. Bientôt vient le sommeil. Des deux voyageurs, l'un s'endort, l'autre veille. Celui qui veille est récompensé : un vent léger vient le soulever, et il reprend son vol. L'autre reste à terre, pesant et immobile, attendant du hasard quelque chance heureuse. Voilà la fable en abrégé; que signifie-t-elle?« Cette fable, dit Desbillons, nous apprend, pauvres mortels qui ne sommes que faiblesse, misère et infirmité, avec quelle vigilance nous devons attendre les secours divins, sans lesquels nous ne pouvons rien faire de bien 1. » La fable est bonne, l'allégorie ingénieuse; mais je ne croyais pas rencontrer une expression si vive et si forte de la doctrine de la grâce dans un fabuliste et dans un jésuite.

La meilleure de ces fables quasi-théologiques, et je dirai même la meilleure des fables de Desbillons, est

(Livre VII, fable xxvII).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hac edocemur fabula, quotquot sumus Intirmi, egentes ac miselli homunculi, Divina, sine quis facere nil boni licet, Auxilia qualem diligentiam expetant.

551

le Moucheron, parce que la vérité qu'elle met en action est plutôt religieuse et philosophique que théologique, et qu'elle a ce sens général qui convient à tout le monde.

« Un moucheron, né de la lie d'un tonneau mis à sec. volait d'une aile légère et parcourait le vide immense : c'est ainsi qu'il appelait l'espace dans lequel il errait au gré de son caprice. Bientôt il arrive à l'ouverture du robinet; il s'arrête, saisi d'étonnement et de crainte : C'est, dit-il, l'entrée d'un gouffre large et profond ; que dois-je en penser? Ne m'a-t-on point dressé là quelque piége? Je sens cependant l'impression d'une douce lumière qui m'est aussi agréable qu'elle m'est nouvelle. Allons, je veux tenter l'aventure. Il dit, et s'avance hardiment. Mais, lorsqu'il est parvenu, tantôt en volant, tantôt en rampant, jusqu'à l'extrémité du canal: Où suis-je? s'écrie-t-il; quel nouveau monde se développe devant moi? quelle immense étendue! et que ce tonneau me semble petit comparé à ce que je vois! Il entre aussitôt dans la cave et s'empresse de la parcourir d'un bout à l'autre. Il rencontre un soupirail, il s'v jette avec intrépidité, et le voilà dehors. C'est ici que son étonnement redouble; il est dans l'admiration, dans l'extase. Cette cave, si vaste il n'y a qu'un moment, ne lui semble plus qu'un point lorsqu'il contemple l'immensité de l'univers. - Pauvres hommes! rien n'est grand des choses que vous crovez grandes. Attendez, et vous saurez bientôt combien elles sont petites.

La vérité qu'enveloppe ici l'allégorie a bien encore quelque chose de théologique, puisque c'est une vérité qui dépasse le monde; mais elle tient aussi à ce monde, car cette vie a des grandeurs d'ordre différent, et ces grandeurs se surpassent progressivement les unes les autres, jusqu'à ce qu'elles soient toutes effacées par la

> 1 E fæce vacui cum esset exortus cadi Culex, volare cæpit et penna levi Lustrare magnum inane : sic enim locum Esse hunc vocandum credit, intra quem vago Fertur volatu. Sed mox, ut foraminis Exigui ad oram leniter sese appulit, Resistit: Ecquod, inquit, attonitus metu, Patulæ, profundæ ostium voraginis Hoc esse dixerim? Insidias hic suspicer Aliquas latere : dulce nescio quid tamen Insueta blandi spirat aura luminis. Tentanda dubio est in periculo via. Simul intrat audax; at canalem ut ultimum, Partim volando, partim rependo, attigit O! clamat, ubi sum? se mihi explicat novi Quam vasta mundi species! Iste quam cadus Finiri angustis jam videtur terminis! Cellam ergo volitans protinus vinariam Pervadere omnem gestit; cum vero sibi Unum videret ejus ex spiraculis Patescere, subit impavidus et se foras Erumpit. Ipsum hic nova, subita, totum capit At maxima, at incredibilis admiratio; Jamque aspernatur cellæ magnitudinem. Dum spatia vasta, immensa spectat ætheris. Non magna, mi homo, sunt, quæ tu magna judicas. Exspecta; minima mox videbuntur tibi. (Livre VI, fab'e 1"0).

grandeur de l'autre vie. Il y a donc une portion de cette vérité qui est applicable en ce monde-ci, et l'autre portion, celle qui s'accomplit dans le ciel, fait l'espoir et la consolation de l'homme ici-bas. Mais je préfère la fable du Moucheron entre toutes, à cause surtout de la vraisemblance et de la justesse de l'allégorie. Nous n'avons plus affaire à une goutte d'eau qui est humble et qui est récompensée de son humilité, ou à ces oiseaux presque sans pieds qu'une histoire naturelle suspecte a prêtés à une allégorie subtile; nous avons affaire à un moucheron novice qui s'étonne de tout, admire tout et à qui, comme aux enfants et aux jeunes gens, tout paraît successivement grand et petit. Le personnage est vraisemblable, et nous pouvons nous y intéresser, car nous avons tous été ce moucheron et nous sommes tous appelés à l'être, c'est-à-dire à connaître, au delà de la mort, des grandeurs et des durées qui nous feront prendre en pitié toutes celles que nous aurons connnes.

J'ai déjà parlé de l'abbé Aubert; il serait, je pense, fort étonné, s'il voyait que, comme fabuliste, je lui préfère le Père Desbillons. L'abbé Aubert était un homme d'esprit et un habile homme, maître de deux journaux et accrédité auprès de plusieurs autres, et cela dans un siècle où les journaux commençaient à être importants. Protégé par la cour et surtout par le duc de la Vrillière,

auquel il avait dédié un de ses journaux, et qui créa pour lui une chaire de littérature française au Collége de France; adversaire modéré des philosophes, attaquant le parti, mais exceptant volontiers les hommes, louant les tragédies de Voltaire, qui, à son tour, louait ses fables, il passait, avant Florian, pour le fabuliste du siècle qui s'était le plus rapproché de la Fontaine, et il l'emportait sur Lamotte. Ses fables eurent six éditions. On les lisait même encore il y a trente ans, et quelques-unes peut-être méritent d'être lues, quoique le style en soit en général plus facile qu'élégant.

Ce que j'ai dit du savoir faire de l'auteur indique assez qu'il ne faut pas chercher à ranger systématiquement l'abbé Aubert parmi les fabulistes qui procèdent des idées du dix-septième ou du dix-huitième siècle. Il y a des deux dans ses fables comme dans sa vie. Tantôt, avec sa fable de la Main droite et la Main gauche, il pousse à l'excès l'esprit du dix-huitième siècle; tantôt il se contente de critiquer les vices et les travers de l'homme. Sa meilleure fable en ce genre est la dernière de son recueil, le Miroir:

Un miroir merveilleux et d'utile fabrique,
Où se peignait par art le naturel des gens,
Attirait, au milieu d'une place publique,
Les regards de tous les passants.
J'ignore chez quel peuple; il n'importe en quel temps.
Chacun glose à l'envi sur ce tableau fidèle.

Arrive une coquette; elle y voit traits pour traits Ses petits soins jaloux et ses penchants secrets: Sans mentir, voilà bien le portrait d'Isabelle! Présomption, désirs, mépris d'autrui: c'est elle! C'est son esprit tout pur, je la reconnais là; Le joli miroir que voilà,

Et combien je m'en vais humilier la belle! Un petit-maître succéda,

Et la glace aussitôt présente pour image Beaucoup d'orgueil et fort peu de raison. Parbleu! je suis ravi que l'on ait peint Damon, S'écrie, en se mirant, l'important personnage;

Et je voudrais que pour devenir sage
De ce miroir malin il prît quelque leçon.

Après ce fat vint un vieil Harpagon 1,

D'une espèce tout à fait rare;
Il tire sa lunette et se regarde bien,

Puis, ricanant d'un air bizarre : C'est Ariste, dit-il, ce vieux fou, cet avare, Qui se ferait fouetter pour accroître son bien. J'aurais un vrai plaisir à montrer sa lésine Et paierais de bon cœur cette glace divine,

Si l'on me la donnait pour rien.

Mille gens vicieux sur les pas de cet homme
Tour à tour firent voir la même bonne foi :
Chacun d'eux reconnut dans le brillant fantôme
Qui l'un, qui l'autre, et jamais soi.

Si l'on veut trouver quelque part, dans les fables du dix-huitième siècle, l'expression vive et présomptueuse des idées du temps, sans mélange d'habileté personsonnelle ou de circonspection politique, il faut la deman-

<sup>1</sup> Nom de l'avare dans la comédie de Molière

der aux fables qui sont insérées çà et là dans la Correspondance de Grimm. Là l'apologue se met sans scrupule et sans défiance au service de la philosophie du jour. Les fabulistes timides et incertains ne sont pas admis dans le recueil de l'ami de Diderot. Croyez-vous que la vérité et la justice ont pour interprètes infaillibles les écrivains de l'Encyclopédie? Croyez-vous que quiconque les attaque est un partisan de l'ignorance et de la superstition? Est-ce là la moralité de vos fables? Grimm est prêt à les insérer et à les adresser à ses correspondants, princes et rois, d'au delà du Rhin. Ainsi, cette fable de M. de Lille, capitaine au régiment de Champagne:

Aux portes de la Sorbonne

La Vérité se montra,

Le syndic la rencontra;

— Que demandez-vous, la bonne?

— Hélas! l'hospitalité.

— Votre nom? — La Vérité.

— Fuyez, dit-il en colère,

Fuyez, ou je monte en chaire

Et crie à l'impiété!

— Vous me chassez, mais j'espère

Avoir mon tour, et j'attends:

Car je suis fille du Temps,

Et j'obtiens tout de mon père 4.

Jusqu'à l'assemblée des Notables, et même encore un peu au delà, la correspondance de Grimm est fort

<sup>1</sup> Correspondance de Grimm, tome VIII, p. 359.

DESBILLONS, L'ABBÉ AUBERT, LE BAILLY 557

optimiste : tout est bien et tout sera mieux. « Il y a eu des siècles, dit-il au mois de janvier 1787, où les lettres et les arts ont brillé avec plus de gloire; mais peutêtre scrait-il difficile de citer une seule époque où la philosophie ait été appliquée plus heureusement; où l'on ait porté plus loin toutes les connaissances utiles à la société; où tous les droits, tous les titres de l'humanité aient été soutenus avec une plus grande force d'éloquence et de raison; où les maîtres du monde aient donné enfin de plus grands exemples de patriotisme et d'amour pour leurs peuples 1. » Personne assurément, parmi les princes de l'Europe, ne méritait mieux cet éloge que Louis XVI. Il imposait des limites à son pouvoir et s'applaudissait avec une généreuse confiance de l'avenir qu'il préparait à son peuple et à lui-même. Les partisans de l'ancien régime avaient beau le dissuader de la surveillance qu'il appelait sur son gouvernement, il gardait son espoir ou son illusion, et Grimm, dans une fable intitulée le Fleuve et les Ruisseaux, approuvait cette touchante générosité. Dans cette fable, un fleuve puissant, qui inondait souvent ses rivages, va être endigué; il est content, mais les ruisseaux tributaires s'indignent de cette tentative :

> Seigneur, lui disaient-ils, vous voyez leur dessein : Ils veulent construire une digue.

<sup>1</sup> Ibid., tome XIII, p. 286.

Laissez-nous arrêter leurs bras; Ordonnez et ne souffrez pas Que de ces peuples la licence Ose borner votre puissance: Elle vous vient du ciel, elle est de tous les temps. Le fleuve à longue barbe avait, à ses dépens, Appris à démêler le but et le langage Des flatteurs et des courtisans. Ne prenant donc alors que les conseils d'un sage, Dont il s'aidait dans les cas importants : Amis, dit-il, laissez-les faire; Ne voyez-vous pas qu'en mettant Sur les bords de mon cours une forte barrière, S'ils préservent leurs champs d'un écart malfaisant, Ils font aussi pour moi chose très-salutaire? La barrière sera pour moi comme pour eux : Je ne pourrai plus nuire; eh! ce sont là mes vœux. Mais aussi de mon lit l'enceinte limitée Sera pour les humains à toujours respectée 2...

Noble illusion, qui faisait croire à la royauté que, de même qu'elle respectait les limites de la liberté populaire, le peuple respecterait aussi les limites du pouvoir royal. Quelques fabulistes cependant commençaient aussi à croire qu'il était à propos de conseiller au peuple la modération et de le dissuader des excès de la liberté. Tel est le sens de la fable intitulée le Pêcher et le Peuplier, faite par M. de Ségur, et que Grimm insère aussi dans sa Gorrespondance:

<sup>3</sup> Ibid., tome XIV, juillet 1789, p. 409.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Necker, sans doute, dont Grimm parle en général avec faveur dans sa correspondance de cette époque.

Un jeune peuplier, tout fier de sa verdure, Portait jusques aux cieux l'orgueil de ses rameaux. Un pêcher, qu'élevaient et l'art et la nature, Produisait près de lui mille fruits les plus beaux.

Ah! que jé plains ton esclavage,
Lui dit un jour le peuplier;
Toujours sous le ciseau d'un cruel jardinier,
A peine on te permet d'étendre ton feuillage;
Sans cesse on te contraint; la douce liberté
Pour toi n'est plus qu'un nom. Moi, j'en connais l'usage
Tantôt j'élève avec fierté

Mon feuillage ondoyant, qui se perd dans la nue; D'autres fois, pour montrer ma flexibilité, Je m'agite en ployant mes ramcaux à ta vue. A tout ce beau discours, le pêcher, tout honteux.

Ne répondait que par ses plaintes;
Pour la première fois il se crut malheureux;
De ces mauvais conseils il sentit les atteintes.
Tout à coup un orage obscurcit le soleil;
Le vent souffle et mugit, un éclair fend le ciel;
La foudre qui le suit gronde sur les montagnes;
L'on voit le pâtre errant s'enfuir dans les campagnes.

Le jardinier soigneux
Accourt de sa chaumière
Et donne à son pêcher le secours nécessaire.
Il le couvre, il l'étaie avec de forts épieux,
Et sait le préserver du vent et de l'orage.
Le peuplier gémit en perdant son feuillage;
Ses rameaux en débris tombent à chaque instant;
Nul n'a pitié de lui dans ce danger pressant.
Le destin du pêcher alors lui fait envie;

Il paierait de sa liberté
Des soins qui sauveraient sa vie.
Le vent redouble sa furie,
L'abat, le déracine : il l'avait mérité.

L'entière indépendance est folie et chimère.

A tout âge, dans tout pays,
Pour les grands et pour les petits,
L'avis est sage et salutaire.
Nous avons tous besoin de secours et d'amis.

Le conseil donné au pêcher de comprendre son bonheur indique que le fabuliste craint déjà qu'il ne le sente pas et ne le conserve pas assez attentivement. L'optimisme du siècle commence à s'ébranler. Nous avons vu, dans Florian, comment l'ingénieux fabuliste ne voulait plus qu'on dit de la Révolution : Cela ne sera rien, et il avait raison. La plupart des auteurs de cette époque, ceux même qui avaient le plus donné dans les espérances ou les illusions du temps, commengaient à ressentir une crainte instinctive. Quelques-uns, plus hardis, entrent dans le parti révolutionnaire: ainsi Labarpe et Chamfort, qui iront, l'un jusqu'à la prison, où il trouvera sa conversion, l'autre jusqu'au suicide, pour éviter l'échafaud. Le plus grand nombre recule. Un poëte frivole et léger, Dorat, qui a fait des fables parce qu'il s'est exercé dans tous les genres de littérature, témoigne aussi de ce nouvel esprit. Dorat est, pour ainsi dire, un thermomètre d'autant meilleur du temps que, n'ayant par lui-même aucune force originale, il ressent plus facilement l'impression de la nouvelle température morale dans laquelle il vit Il avait été tout ce que le siècle avait été : anglomane, quand le siècle s'était

## DESBILLONS, L'ABBÉ AUBERT, LE BAILLY, 341

engoué des mœurs anglaises<sup>1</sup>; moniteur austère des princes et des rois, quand la censure des grands était à la mode<sup>2</sup>. Mais, lorsque les changements politiques et sociaux cessent d'être des vœux pour devenir de vrais événements, lorsque la société s'arrête effrayée et inquiète de l'accomplissement de ses désirs, Dorat aussi s'arrête, et, dans sa fable du *Novateur*, il attaque violemment ceux qui prêchent les innovations : « Les voilà, dit-il, parlant des deux faux législateurs qu'il met en scène,

Les voilà travaillant tous deux A préparer l'éclat et la ruine D'un peuple obscurément heureux.

Il faut un autre Dieu, d'autres mœurs, d'autres lois.
Choisira-t-on des consuls ou des rois?
On s'arme, on se bat, le sang fume,
La nation est aux abois;
Le laboureur raisonne et la faim le consume.
Tous les nœuds sont rompus ou prêts à se briser;
Et les mortels, hélas! qui vivaient si tranquilles,
Soumis à deux rêveurs fiers de les diviser,
Vont de leurs propres mains renverser leurs asiles
Et s'égorgent entre eux pour se civiliser.

Appauvrissez le peuple : adieu l'éclat des grands.

<sup>4</sup> Voyez sa fable des Deux Montres.

 $<sup>^2</sup>$  Voyez sa fable du  $\it Jet \ d'eau \ et \ du \ r\'eservoir,$  qui finit par ce vers, plus sententieux que sensé :

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Le Novateur, p. 308.

Je ne prends certes pas au sérieux ces invectives de la frivolité mécontente, qui maudit la Révolution aussi étourdiment qu'elle l'avait bénie. On ne peut pas cependant se dissimuler, même quand on étudie seulement l'histoire de l'apologue, que la révolution déjà commencée plaisait moins que la révolution espérée. A mesure que les événements marchent, ce sentiment de désappointement et de douleur augmente. De là le notable changement qui se manifeste dans les fabulistes des dernières années du dix-huitième siècle et des premières du dix-neuvième. Autant ceux du milieu du dix-huitième siècle sont confiants et hardis, prompts à censurer les abus de la société et à en demander la réforme, autant ceux de la fin du dix-huitième siècle et du commencement du dix-neuvième sont prudents, réservés et disposés à l'obéissance envers les pouvoirs établis. Si même il y en a un parmi eux qui, par le temps de sa vie, ait commencé à écrire avant 89 et ait continué après 1800, il est curieux d'observer dans ses fables l'abjuration progressive qu'il fait des idées politiques du dix-huitième siècle. Le Bailly est un de ces témoins des vicissitudes de l'opinion publique. Il avait publié ses fables en 1784, et il en publia une seconde édition en 1811. Voyez sa fable intitulée le Gouvernail et les Rames :

> Les rames d'une galère Insultaient au gouvernai!

Et disaient avec colère : Nous faisons tout le travail. Et quel en est le salaire? Monsieur nous regarde faire. Gouvernail paresseux, inutile instrument, Réponds du moins : voyez s'il bouge seulement! Comme elles tenaient ce langage, Tout à coup s'élève un orage; Un vent des plus impétueux Tourmente la galère, et, soufflant avec rage, La livre à la merci des flots tumultueux. Voilà nos rames fort en peine; On les voit tour à tour s'élevant, s'abaissant Pour fendre la liquide plaine. Le danger va toujours croissant; En vains efforts elles s'épuisent. Enfin contre un écueil voilà qu'elles se brisent. Le gouvernail alors, agissant à propos, Maîtrise la vague indocile, Et par une manœuvre habile Sauve le bâtiment de l'abime des flots. Je compare à cette galère Le vaisseau de l'État qu'un seul doit commander: Obéir au pilote et le bien seconder, C'est ce qu'on a de mieux à faire.

Voilà bien les sentiments de 1811, c'est-à-dire d'un temps où la France s'applaudissait encore d'avoir donné sa démission entre les mains d'un grand despote, quitte à en gémir douloureusement deux ans plus tard. Il n'y a pas un seul fabuliste du dix-huitième siècle, même parmi ceux qui n'étaient pas du parti philosophique, qui aurait osé préconiser aussi franchement le pouvoir

absolu. On voit qu'entre ces sentiments d'abnégation politique et les sentiments d'indépendance du dix-huitième siècle, il y a eu le désappointement d'une grande révolution.

Avec cette disposition générale des esprits, l'apologue, à la fin du dix-huitième siècle, devait revenir volontiers à la méthode du dix-septième, c'est-à-dire à la censure des individus plutôt qu'à celle de la société. Tel est le caractère général des fables de Le Bailly. Il s'adresse aux défauts de chacun de nous et fait de cette manière quelques jolies fables, témoin celle intitulée le Chameau et le Bossù:

Au son du fifre et du tambour, Dans les murs de Paris on promenait un jour Un chameau du plus haut parage. Il était fraîchement arrivé de Tunis, Et mille curieux, en cercle réunis. Pour le voir de plus près lui fermaient le passage. Un riche, moins jaloux de compter des amis Que de voir à ses pieds ramper un monde esclave, Dans le chameau louait un air soumis: Un magistrat aimait son maintien grave, Tandis qu'un avare enchanté Ne cessait d'applaudir à sa sobriété. Un bossu vint, qui dit ensuite : Messieurs, voilà bien des propos; Mais vous ne parlez pas de son plus grand mérite : Voyez s'élever sur son dos Cette gracieuse éminence: Qu'il paraît léger sous ce poids Et combien sa figure en reçoit à la fois

Et de noblesse et d'élégance!
En riant du bossu, nous faisons comme lui;
A sa conduite en rien la nôtre ne déroge,
Et l'homme tous les jours, dans l'éloge d'autrui,
Sans y songer fait son éloge!

J'aime mieux les fables de Le Bailly que celles de l'abbé Aubert. Le style de l'abbé Aubert est simple et clair, mais sa simplicité touche à la banalité. Celui de Le Bailly est plus élégant, quoiqu'il penche un peu vers la rhétorique et qu'il donne trop à la périphrase. Il a inventé la plupart de ses fables: c'était, on le sait, l'usage des fabulistes du dix-huitième siècle, Mais les fables qu'il n'a pas inventées, et dont il a pris le sujet dans les auteurs anciens ou dans les contes orientaux, sont bien choisies, et ce sont certainement quelquesunes de ses meilleures. J'aime beaucoup, par exemple, la fable intitulée : la Vénus de Zeuxis. Les plus belles filles de la Grèce viennent poser devant Zeuxis, qui peint sa Vénus. Toutes se dévoilent devant le peintre, fières d'aider de leur beauté à la beauté de la déesse. Une seule refuse : c'était Anaïs. Zeuxis achève son ouvrage et l'expose aux veux des Grecs. Tout le monde l'admire, tout le monde le loue : c'est Vénus elle-même!

Le Bailly, livre I\*\*, fable x, édition de 1811. — Le Bailly n'est mort qu'en 1852, et j'aurais pu le mettre parmi les fabulistes du dixneuvième siècle; mais ses fables ont paru pour la première fois en 1784. Loin de partager ce délire,
Zeuxis sur son tableau jette un œil inquiet,
S'en détourne, y revient et se tait et soupire.
Un connaisseur lui dit : Pourquoi cet air distrait?
Quand la Grèce entière l'admire,
Jugerais-tu donc seul ton ouvrage imparfait?
— Oui, répond-il. — Erreur! détaillons chaque trait :
Pouvais-tu rendre mieux la jambe de Thémire,
Et la taille d'Aglaure et le sein de Zélis?

Je vois Glycère me sourire;
Non, je me trompe, c'est Cypris.
— Cher ami, c'est en vain que tu flattes Zeuxis.
Ce qui manque à Vénus manquait à mes modèles,
Ce charme pur, ce fard des belles...

Je veux citer encore une fable de Le Bailly, dont le sujet est tout différent, mais dont la moralité, trèssignificative, est tout entière aussi dans le dernier vers:

— Quoi donc? — La pudeur d'Anaïs!.

Fléau de ses États, un farouche sultan
Ne dormait plus ; tant pis : le sommeil d'un tyran,
Dit un sage par excellence,
Fait le repos de l'innocence.
Un jour, las de chercher le sommeil qui le fuit,
De son palais il sort sans bruit,
Vole au désert : peut-être un remords salutaire
Dirige-t-il ses pas vers ce lieu solitaire.

¹ Le Bailly, dans ses notes, indique qu'il a tiré cette histoire de Pline l'Ancien, livre XXXV, chap. x. — J'ai cherché dans ce XXXV° livre et je ne l'ai pas trouvée. Si Le Bailly l'a inventée, elle lui fait honneur.

## DESBILLONS, L'ABBÉ AUBERT, LE BAILLY. 347

Là vivait loin du monde un derviche pieux,
Détaché des biens de la terre;
Déjà par la pensée il habitait les cieux
Et reposait alors couché sur une pierre.
— Ce misérable; il dort, dit le sultan, et moi...
Moi qui peux à mon gré disposer de sa vie,

Il faut que je lui porte envie!
Il soupire à ces mots : Holà! réveille-toi,
Écoute et réponds à ton maître.
En te voyant dormir ainsi,
Il est aisé de reconnaître

Que tu vis exempt de souci;
Mais, ton lit, c'est la pierre, et couché de la sorte,
Comment peux-tu dormir aussi bien? — Eh! qu'importe,
Dit le dervis, de sommeiller
Sur le duvet ou sur la dure?

J'ai fait un peu de bien, ma conscience est pure; Est-il un plus doux oreiller?

# VINGT-SIXIÈME LEÇON

LES FABULISTES ANGLAIS DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE

J'aurais mauvaise grâce à dire que l'Angleterre et l'Allemagne, au dix-huitième siècle, n'ont eu de fabulistes qu'à cause de l'imitation de la Fontaine. Mais il m'est permis de croîre, sans trop me laisser aller à l'amour-propre national, que le crédit que la Fontaine a donné à l'apologue a profité à ce genre de littérature en Europe, et que les poëtes ont été d'autant plus disposés à faire des fables qu'ils savaient, par l'exemple de la Fontaine, qu'elles n'étaient plus considérées comme un genre de littérature secondaire.

Les fables anglaises, et particulièrement celles de Gay, le plus accrédité des fabulistes anglais au dixhuitième siècle, ne ressemblent aucunement aux fables

de la Fontaine. Elles n'en ont ni la grâce, ni la malice, ni la causerie ingénieuse, ni l'élévation simple et touchante. Nous verrons plus tard quel est leur mérite. Elles sont souvent toutes politiques1; mais nous aurions tort de croire que dans ces fables politiques il y ait quelque chose de l'esprit philosophique du dixhuitième siècle français. Rien ne se ressemble si peu, de ce côté, que l'esprit des deux littératures. En France, la littérature attaque l'ordre social; en Angleterre, la littérature attaque le gouvernement. L'apologue français censure les ministres, moins comme ministres que comme grands seigneurs, et comme étant privilégiés dans l'ordre civil encore plus que comme étant élevés dans l'ordre politique. L'apologue anglais ne censure que l'homme politique, le membre du ministère, un des chefs du gouvernement, un des directeurs de la majorité du parlement. En Angleterre, la satire littéraire plaide pour la liberté, qui est toujours en cause plutôt qu'en danger, et il en est ainsi dans tous les pays politiques, c'est-à-dire que la liberté y est toujours entretenue par l'attaque et par la défense. Mais la satire ou la fable en Angleterre ne songe pas à plaider pour l'égalité, qui est malheureusement en France la question toujours débattue au fond de toutes les discussions.

<sup>1</sup> Voyez surtout la seconde partie des fables de Gay, qui parut après a mort de l'auteur.

Gay, attaquant le ministère, attaque aussi le parlement, ou plutôt la majorité parlementaire qui soutient le ministère. Il introduit dans une de ses fables, la Fourmi en charge, une fourmi présomptueuse qui veut gouverner l'État. Dans la république des fourmis, les ministres rendent des comptes. La fourmi en charge est donc obligée de comparaître devant le parlement, et elle « apporte quelques chiffons de papier pour amuser les députés. » Une fourmi patriote s'élève contre la dilapidation des finances. La fourmi en charge, ou le premier lord de la trésorcrie, « répond, avec son arrogance ordinaire: « Considérez, gracieux milords, « que, si les secrets de l'État étaient révélés, les projets « les mieux concertés n'auraient que des suites funestes. « Si nous laissions découvrir ces mystères importants, « ce serait prêter le flanc à nos ennemis. Mon devoir, « mon zèle éprouvé m'ordonne de cacher nos projets « actuels; mais je jure, sur mon honneur, que toutes « ces dépenses, quoique grandes, n'ont cu d'autre « objet que la défense de la république. » Les auditeurs, satisfaits, visent le compte et vouent à leur trésorier une confiance illimitée, » La même scène se renouvelle l'année suivante; les magasins se trouvant encore vides, on demande des comptes: la fourni ministre paye de belles paroles. C'allait être la même chose la troisième année, quand cette fois, « un des auditeurs, saisi d'une honte subite : « Que sommes« 'nous? dit-il; des outils de fraude ou de grands « sots. Ce n'est qu'en nous corrompant que ce « maître fripon épuise nos magasins. Pour chaque « grain qu'il nous a donné, il en a détourné mille. « Ainsi, pour de vils et minces présents, nous nous « dupons nous mêmes et toute la nation, puisque ces « trésors qu'on nous distribue sont les produits de « nos travaux et de nos peines annuelles. » Les auditeurs ordonnèrent que les comptes fussent revus; l'adroit fripon, démasqué, fut condamné à l'instant, et ses amas de grains furent, comme il était juste, rapportés au trésor public¹. »

Je ne prétends pas que les fautes des ministres et des députés doivent être couvertes d'un silence prudent. J'ai vécu dans un temps où la vie parlementaire coulait à pleins bords dans mon pays, et je n'ai jamais songé à invoquer la discrétion publique. C'était le temps des péchés médiocres et des grandes accusations. Les censures étaient plus fortes que les fautes. Je trouve donc tout naturel que Gay dénonce dans ses fables les ministres de son temps, surtout s'il avait raison, contre eux, comme je le crois, en songeant au ministère de Walpole. Mais je veux surtout remarquer la différence considérable qu'il y a entre ce genre d'esprit des fables politiques de Gay et l'esprit philoso-

<sup>1</sup> Fables de G.y, partie II.

phique des fabulistes français du dix-huitième siècle: différence de causes et d'effets. Quand Gay attaque les vices des ministres et des parlements anglais, il attaque des hommes et des choses qui peuvent changer. Si le ministère perd la majorité dans les chambres, si la majorité n'est pas réélue dans les élections, tout se renouvelle, non pas du pire au mieux, comme le disent les vainqueurs du jour : un gouvernement qu'on peut censurer librement n'est jamais le pire des gouvernements. Le mal qu'on dit de lui l'empêche de faire tout ce mal. Quoi qu'il en soit du changement qui se fait alors, ce changement suffit pendant quelque temps pour calmer l'imagination du public. Il apaise les colères du jour, il les amortit avant qu'elles aient le temps de se tourner en haines durables. Quand, au contraire, la littérature, comme en France, attaque, non pas des ministres et des parlements plus ou moins durables, mais des classes composées de grands seigneurs ou de magistrats, qui s'élèvent ou tombent, il est vrai, selon la faveur du monarque, mais dont les prérogatives subsistent parce qu'elles font corps avec les institutions et avec la monarchie, alors ce n'est pas seulement le gouvernement et ses chefs changeants qui sont en cause, c'est la société elle-même. Il ne suffit plus, pour satisfaire aux mécontentements de l'opinion publique, d'un changement de ministère ou d'une réélection du parlement : il faut une révolution.

L'Angleterre, entre tous les bonheurs politiques qui ont fait sa grandeur et sa liberté, en a eu un plus grand peut-être que les autres et que nous pouvons d'autant plus apprécier qu'il nous a toujours été refusé. Elle a eu, dès le commencement de sa révolution de 1688, son parti conservateur dans l'opposition. Comme les whigs ont gouverné l'Angleterre pendant tout le commencement du dix-huitième siècle, les tories ont attaqué ce gouvernement à l'aide de la liberté que donnaient les institutions anglaises; mais ils n'ont pas attaqué la société, car cette société, c'étaient euxmêmes. La liberté s'est donc habituée à défendre l'ordre social qui la soutenait elle-même, au lieu de s'habituer, comme en France, à attaquer l'ordre social qui, loin de lui prêter son appui, la répudiait et la dédaignait. Une bonne partie des grands écrivains du dix-huitième siècle en Angleterre, Pope et Swift par exemple, sont dans l'opposition conservatrice; ils défendent la société anglaise telle qu'elle est constituée; ils défendent aussi le christianisme, et ils soutiennent ces deux causes, d'une part avec plus d'énergie qu'ils ne défendent la monarchie elle-même, qui a le tort, à leurs yeux, d'être représentée par une dynastie hanovrienne; et, d'autre part, avec les véritables armes de la liberté: la discussion, la publicité, l'association, l'élection. Moins heureux en France, le parti conservateur n'a jamais été dans l'opposition et ne s'est jamais ou

presque jamais servi de la liberté pour se défendre on pour défendre la société et la religion. Il a toujours mieux aimé se servir de la monarchie et de la police pour protéger l'ordre social, croyant que cette protection était la plus sûre parce qu'elle semblait la plus forte à tel ou tel moment. Il n'a pas compris que les bonnes causes ne vivent que par la vitalité qu'elles ont et qu'elles entretiennent en elles-mêmes, non par celle qu'elles reçoivent du dehors. Nous n'avons entrevu en France qu'un moment où le parti conservateur a pu se défendre par la liberté : ç'a été sous la monarchie de 1830. Il ne se sentait alors aucune tendresse pour la monarchie qu'il croyait usurpatrice. Ses chefs les plus éclairés, ceux surtout qui avaient place dans les chambres, le poussaient du côté de la liberté de la presse. Il ne cédait qu'à moitié à cette impulsion; il aimait mieux bouder et s'abstenir que de lutter, et cela parce qu'il n'avait pas le pouvoir pour lui et qu'il s'était habitué à regarder comme révolutionnaire tout effort qui n'est pas prescrit ou secondé par le gouvernement. Au reste, l'expérience n'a pas pu se faire complétement. Une révolution est venue 1, que le parti conservateur n'avait pas faite, et qui a interrompu son apprentissage d'opposition à peine commencé.

<sup>4 1848.</sup> 

Si je remarque, comme un trait des fables politiques de Gay, qu'elles n'ont pas ce ton de mécontentement contre la société, qui est le caractère général de la littérature en France au dix-huitième siècle, je dois dire qu'il y a dans la vie et dans les ouvrages de Gay une grande exception à cette règle : c'est son opéra du Gueux et l'immense succès qu'il eut. Il y a entre cette pièce et les Brigands de Schiller une certaine ressemblance. C'est à peu près la même idée mère, c'est-àdire la pensée de représenter les hommes qui se mettent en guerre contre la société, comme ayant au moins autant de qualités et de vertus que les hommes qui se renferment dans le cercle des lois sociales et qui en profitent. Les personnages que Gay a mis en scène sont les filous et les voleurs de Londres; mais ces voleurs sont, sauf leur métier, les plus braves gens du monde et les plus intéressants. Leur capitaine Macheath est un homme plein de courage, très-aimable et aimé de toutes les femmes, le plus fidèle et le plus honnète des hommes avec ses compagnons :

« Y a-t-il quelqu'un ici, dit-il à la bande assemblée, qui soupçonne mon courage?

« Mat, un des voleurs. — Nous en avons tous été témoins.

« Маснеатн — Ou mon honneur et ma fidélité envers la bande?

« MAT. — Je m'en fais caution.

« Маснелтн. — Dans le partage du butin, ai-je jamais montré la moindre marque d'avarice ou d'injustice?

« MAT. — Ces questions indiquent qu'il y a quelque chose qui vous trouble. Soupçonnez-vous quelqu'un d'entre nous?

« Маснеатн. — J'ai en vous tous, messieurs, une confiance absolue, comme gens d'honneur, et c'est à ce titre que je vous estime et que je vous respecte tous 1. »

Quel langage! quel ton! Sommes-nous à une assemblée de gentilshommes ou à une réunion de voleurs dans une taverne, près de Newgate? Toute la pièce est faite sur cette idée : « qu'il y a entre la société d'en haut et celle d'en bas une telle ressemblance, qu'il est difficile de dire, en fait de vices à la mode, si les gentilshommes de grand chemin imitent les gentilshommes à la mode imitent les gentilshommes de grand chemin<sup>2</sup>.»

Ces honnêtes gens de l'opéra de Gay ne s'en tiennent pas à l'imitation des bonnes manières et des mauvaises mœurs du mondé pour lui faire pièce en lui ressemblant : à table, dans leur taverne, ils revendiquent pour eux l'honneur de pratiquer la justice

1 Le Gueux, acte II, scène 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voir l'Histoire de la littérature anglaise de M. Taine, vol. III, p. 15.

et l'honnêteté, mieux que ne le fait la société; et en cela ils se rapprochent des sentiments des brigands de Schiller. Ils ne font pas seulement la guerre à la société par la force, ils la lui font aussi par le sophisme:

JEMNY. — Pourquoi les lois sont-elles dirigées contre nous? Sommes-nous moins honnêtes que le reste des hommes? Ce que nous gagnons, messieurs, nous appartient par la loi de la guerre et le droit de conquête.

JACK. — Où trouverons-nous une autre réunion de philosophes pratiques, qui sont tous jusqu'au dernier au-dessus de la crainte de la mort?

War. - D'hommes fermes et sincères?

Robin. — D'un courage éprouvé et d'une infatigable activité?

Rep. — Est-il un de nous qui ne soit point prêt à mourir pour ses amis?

HARRY. — Un de nous qui veuille trahir ses amis par intérêt?

MAT. — Montrez-moi une bande de courtisans dont on puisse en dire autant.

Ben. — Nous sommes pour la juste distribution des biens de ce monde, car chaque homme a droit de jouir de la vie.

MAT. — Nous n'ôtons aux hommes que leur superssu. Le monde est avare, et je hais l'avarice... Les avares sont les vrais voleurs de ce monde; ils dérobent et cachent ce dont ils ne savent pas jouir. L'argent a été créé pour les bons cœurs et pour les généreux : quelle injustice y a-t-il à prendre aux gens ce dont ils n'ont pas le cœur de faire usage? »

Nous voilà loin, ce me semble, des doctrines conservatrices que nous avons attribuées à Gay; mais d'abord Gay est un conservateur comme nous le sommes presque tous, c'est-à-dire conservateur de tout ce qui lui plaît et non pas de ce qui le choque ou le blesse. De plus, Gay a contre la cour et contre la ville un peu de l'humeur qu'ont en général les campagnards. La vie de campagne et de province est le genre de vie dominant en Angleterre; le campagnard, en général, est prêt à croire qu'à la ville il y a beaucoup de voleurs, et qu'à la cour il y a bien des gens qui ne valent pas mieux que les voleurs : préjugé grossier, mais qui plaît à sa vanité de campagne. En France, rien de pareil. La ville fait de l'opposition contre la cour, Paris contre Versailles; mais la province admire avec jalousie peut-être, sans oser murmurer, la vie brillante de la cour et de la ville. C'est à peine si les économistes de l'école de Quesnay, et surtout le père de Mirabeau, l'ami des hommes, osent, au nom de la province déshéritée et appauvrie, attaquer Paris et son irrésistible ascendant. Il y eut un moment dans la vie de Gay où, à ce préjugé général de la société campagnarde et féodale de l'Angleterre contre la ville et la cour, il ajouta une rancune particulière. Ses amis du monde et de la cour lui avaient promis beaucoup. On lui offrit une place subalterne dans la maison des princesses, et il prit l'offre pour une insulte. De là le fiel, dit-on, qu'il mit dans son opéra du Gueux; mais j'aime mieux expliquer ce fiel par les opinions générales de Gay que par un mécontentement particulier; et surtout je dois remarquer que, même dans le Gueux, où il y a tant de traits violents contre la cour et les gens du monde, il n'y a pas un mot contre la noblesse et le clergé, c'est-à-dire contre la société anglaise. C'est là la différence capitale avec le ton de la littérature en France.

Autre témoignage de cette disférence et plus curieux encore : en France, la littérature du dix-huitième siècle surtout abonde en allusions malicieuses contre la religion et contre l'Église; en Angleterre, au contraire, Gay se moque des prétendus esprits forts : « Comme vous êtes savant, dit un libraire à un bel esprit, et asin de vous mettre à la mode, écrivez contre la religion <sup>2</sup>. » Ce n'est pas Gay seulement qui attaque les libres penseurs : contre les adversaires du christianisme, Swift est un railleur mille fois plus terrible et plus implacable que Gay, railleur inconséquent peut-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> C'est ainsi que mistress Inchbald, dans la préface qu'elle a mise à l'opéra de Gay, explique les invectives ou les épigrammes de l'auteur contre la cour et les courtisans.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fables de Gay, l'Éléphant et le Libraire, part. I.

être, puisque dans son conte du Tonneau il semble attaquer non pas seulement la manie des disputes théologiques, mais le fond même de toute controverse religieuse. Ne nous inquiétons pas de savoir si Swift est conséquent dans ses railleries, et tirons-en seulement cette conclusion, qui marque encore une différence avec la France : c'est que Swift n'est pas d'un parti, comme l'est Voltaire en France. Toutes les railleries de Voltaire sont dans le même sens, contre la religion et contre l'Église. Swift raille en tous sens, mais il aime surtout à se moquer des puissants et de ceux qui gouvernent. C'est à ce titre qu'il attaque avec tant de force les libres penseurs, amis et clients des whigs. « Il n'est peut-être ni très-sûr ni trèsprudent, dit Swift dans son pamphlet intitulé : Argument contre l'abolition du christianisme<sup>1</sup>, de raisonner contre l'abolition du christianisme, dans un moment où tous les partis sont déterminés et unanimes sur ce point. Cependant, soit affectation de singularité, soit perversité de la nature humaine, je suis si malheureux que je ne puis être entièrement de cette opinion. Bien plus, quand je serais sûr que l'attorney général va donner ordre qu'on me poursuive à l'instant même, je con-

<sup>4</sup> J'emprunte la traduction de quelques passages de ce pamphlet à l'ouvrage de M. Taine, qu'on ne saurait ni trop louer ni trop blâmer. Le chapitre sur Swift est un des meilleurs, et l'analyse du pamphlet est faite avec une impartialité admirable.

fesse encore que, dans l'état présent de nos affaires soit intérieures, soit extérieures, je ne vois pas la nécessité absolue d'extirper chez nous la religion chrétienne. Ceci pourra peut-être sembler un paradoxe trop fort, même à notre âge savant et paradoxal: c'est pourquoi je l'exposerai avec toute la réserve possible et avec une extrême déférence pour cette grande et docte majorité qui est d'un autre sentiment 1. » Il indique alors les avantages que le parti des libres penseurs trouve à abolir le christianisme, et chacun de ces avantages est une ironie insultante : « On représente encore comme un grand avantage pour le public que, si nous écartons tout d'un coup l'institution de l'Évangile, toute religion sera naturellement bannie pour toujours, et, par suite, avec elle tous les fâcheux préjugés de l'éducation, qui, sous les noms de vertu, conscience, honneur, justice et autres semblables, ne servent qu'à troubler la paix de l'esprit humain. » Puis il conclut en doublant l'insulte : « Ayant maintenant considéré les plus fortes objections contre le christianisme et les principaux avantages qu'on espère obtenir en l'abolissant, je vais, avec non moins de déférence et de soumission pour de plus sages jugements, mentionner quelques inconvénients qui pourraient naître de la destruction de l'Évangile et que les inventeurs n'ont peut-être pas suffisam-

<sup>4</sup> M. Taine, t. III, p. 210.

ment examinés. D'abord je sens très-vivement combien les personnes d'esprit et de plaisir doivent être choquées et murmurer à la vue de tant de prêtres crottés qui se rencontrent sur leur chemin et offensent leurs yeux; mais en même temps ces sages réformateurs ne considèrent pas quel avantage et quelle félicité c'est pour de grands esprits d'avoir toujours sous la main des objets de mépris et de dégoût pour exercer et accroître leurs talents et pour empêcher leur mauvaise humeur de retomber sur eux-mêmes ou sur leurs pareils, particulièrement quand tout cela peut être fait sans le moindre danger imaginable pour leurs personnes. Et, pour pousser un autre argument de nature semblable, si le christianisme était aboli, comment les libres penseurs, les puissants raisonneurs, les hommes de profonde science sauraient-ils trouver un autre sujet si bien disposé à tous égards pour qu'ils puissent développer leurs talents? De quelles merveilleuses productions d'esprit serions-nous privés, si nous perdions celles des hommes dont le génie, par une pratique continuelle, s'est entièrement tourné en railleries et en invectives contre la religion et qui seraient incapables de briller ou de se distinguer sur tout autre sujet? Nous nous plaignons journellement du grand déclin de l'esprit parmi nous, et nous voudrions supprimer la plus grande, peut-être la scule source qui lui reste! Mais voici la plus forte des raisons; celle-là est tout à fait invincible : il est à craindre que six mois après l'acte du parlement pour l'extirpation de l'Évangile, les fonds de la banque et des Indes orientales ne tombent au moins de 1 pour 100, et, puisque c'est cinquante fois plus que la sagesse de notre siècle n'a jamais jugé à propos d'aventurer pour le salut du christianisme, il n'y a nulle raison de s'exposer à une si grande perte pour le seul plaisir de le détruire 1. »

Je me suis laissé entraîner, par l'étude des fables politiques de Gay, à signaler la différence de l'esprit politique dans la littérature en France et en Angleterre. C'est par là en effet que l'étude de ces fables peut avoir quelque intérêt; car, du côté de l'invention et à les considérer comme fictions, j'avoue qu'elles ne m'attirent guère. La Fourmi en charge, le Vautour et le Moineau, l'Ours dans un buteau, sont de pauvres apologues et des cadres fort insignifiants de satire. Le premier recueil de Gay, qui ne contient que des fables purement morales contre les vices et les travers individuels des hommes, me semble beaucoup meilleur. Non-seulement la moralité y est ingénieuse et piquante, mais l'histoire est bien mise en scène et le drame vif et animé, digne de l'auteur du Gueux. Voyez le Renard mourant:

« Un renard, à sa dernière heure, gisait faible,

<sup>4</sup> M. Taine, t. III, p. 212, 213, 214.

abattu, presque expirant. Son estomac avait perdul'appétit, et l'approche de la mort faisait trembler sa mâchoire vacillante. Sa nombreuse famille se tenait autour de lui pour recueillir les derniers avis de son chef mourant. Il leva la tête avec un gémissement plaintif et parla ains; d'une voix faible : « Ah! mes enfants, éloignez-vous de la route du mal; mes crimes en ce moment pèsent lourdement sur mon âme. Voyez, voyez ces oies égorgées! D'où viennent ces coqs d'Inde ensanglantés? Pourquoi autour de moi cette troupe de poules gémissantes qui me redemandent leurs poulets immolés? » Ses enfants affamés regardaient autour d'eux et se préparaient au festin que leur père leur annonçait: « Où donc est, disaientils, seigneur, la bonne chère dont vous parlez? Nous ne voyons ni oies, ni poules, ni coqs d'Inde. Ce ne sont que des fantômes de votre cervelle, et c'est en vain que nous nous léchons les lèvres. — O gloutons! répondit le père en gémissant, réprimez ces désirs effrénés; il viendra un jour où, livrés à vos remords, vous déplorerez votre gourmandise... Aujourd'hui la vieillesse, que si peu d'entre nous ont le temps d'atteindre, vient finir mes maux. J'ai beaucoup vu; croyez-moi : voulez-vous être heureux? que l'honnêteté règle vos passions. C'est ainsi que vous vivrez estimés, honorés, et que vous rachèterez votre réputation perdue. - Le conseil est bon, dit un des renards, et nous voudrions de grand cœur pouvoir suivre vos avis; mais songez à ce que nos aïeux ont fait. Nous sommes de pères en fils une race de voleurs; ils nous ont transmis leur mauvaise renommée, et notre famille est depuis longtemps marquée d'infamie. Quand même nous vivrions comme d'innocentes brebis et que nous n'aurions plus que des pensées, des paroles et des actions honnêtes, partout où le nombre des poules diminuera dans une bassecour, c'est nous qui serons accusés, et jamais on ne voudra croire à notre changement. La réputation, une fois perdue, ne se répare pas. — Soit donc comme il a été jusqu'ici! dit le mourant. Mais qu'entends-je? ce sont, je crois, des poules qui gloussent. Allez! mais soyez sobres. Je sens aussi qu'un poulet pourrait me faire grand bien<sup>1</sup>. »

Que dites-vous de cette dernière heure de vie employée à la pratique du péché dont le mourant se repent? C'est la vérité prise sur le fait et vivement représentée. Chaque personnage est dans son rôle d'incorrigible, comme nous le sommes tous, et les repentirs de cérémonie du mourant ne persuadent aucun de ses enfants. Ils sont nés renards, ils mourront renards, et le père lui-même, dès qu'il entend glousser une poule, meurt en renard, voulant croquer encore un poulet. A prendre le fond de la fable du Renard mourant, elle est triste, puisqu'elle enseigne l'irrésistible ascendant des vices avec lesquels

Fables de Gay, Iro partie, fable xxix.

nous avons vécu. Mais le drame est piquant et animé: c'est vraiment la fable comme l'entend la Fontaine, c'est-à-dire une petite comédie dont les personnages ont le double caractère qui convient aux héros de l'apologue: la ressemblance avec l'homme et avec les animaux, de telle sorte qu'il y ait dans la bête assez de l'homme pour que nous puissions nous en appliquer la morale, et dans l'homme assez de la bête pour que nous retrouvions l'histoire naturelle.

Cette vraisemblance que les acteurs de l'apologue empruntent à l'histoire naturelle manque tout à fait aux fables dont les personnages sont des abstractions allégoriques. Tel est le défaut d'une des fables morales de Gay, intitulée la Cour de la Mort. L'invention est piquante, l'action est froide, parce que tous les personnages sont des figures de rhétorique.

a La Mort, voulant faire choix d'un premier ministre, assemble sa cour, composée des Maladies, et ordonne à chacune de faire valoir ses droits: la plus habile à détruire les hommes recevra la baguette noire, signe du pouvoir souverain. La Fièvre, la Goutte, la Pierre, la Phthisie, la Peste, allèguent tour à tour les services qu'elles rendent à la Mort. Après les avoir écoutées, la Mort reprend la parole: « Le vrai mérite, dit-elle, est toujours modeste: d'où vient qu'aucun médecin ne fait ici valoir ses droits? Il est vrai que leurs travaux trouvent déjà une récompense dans leurs

honoraires. Je confie donc la baguette à la Gourmandise: c'est elle qui fait la fortune des médecins. Vous toutes, Fièvre, Goutte, Peste et autres maladies des hommes, renoncez à vos prétentions. Les hommes vous connaissent et vous détestent comme des ennemis; mais la Gourmandise est traitée par eux comme une amie; elle partage leurs joies, leurs plaisirs, et les détruit en les flattant. C'est à elle que je dois confier le ministère, car c'est elle qui fait plus de besogne que vous toutes. <sup>1</sup>»

De toutes les fables morales de Gay, celle que j'aime le mieux est la fable des Deux Corneilles, du Fossoyeur et du Ver de terre. Elle a le mérite d'exprimer un des grands lieux communs de l'humanité, c'est-à-dire l'égalité des hommes. Or ce sont, comme je l'ai déjà dit, ces grands lieux communs qui conviennent le mieux à la poésie en général et à la fable en particulier. De plus, la fable de Gay exprime ce lieu commun d'une façon singulière et avec ce goût de la mort qui est propre à la littérature anglaise.

« Deux corneilles s'étaient perchées sur un vieilif dans un cimetière d'église, et, en croassant d'un air grave, l'une d'elles disait à sa compagne affamée: « Je crois sentir quelque bon repas; à mesure que le vent s'élève, l'odeur est plus forte. Flaire un peu: nerespires-tu pas la senteur de la viande?... Près de ces arbres, le cheval d'un fermier, libre désormais de ses misères quotidiennes, est venu

<sup>1</sup> Fables de Gay, 1 10 partie, fable XLVII.

sans doute rendre le dernier soupir. Quelle bonne chère! quel festin pour des oiseaux qui se piquent d'être gourmets! » Près d'elles, un fossoyeur, qui creusaitune fosse, s'arrêta penché sur sa bêche et se mit à écouter la causerie des deux oiseaux. La mort n'avait jamais éveillé en lui d'autre idée que celle des gains qu'elle lui procurait. « Y eut-il jamais, dit-il, oiseaux plus stupides? Pour l'esprit et la raison, vous ne valez pas même les hiboux. Apprenez, têtes sans cervelles, à respecter ce qu'il faut respecter. Savez-vous de qui vous parlez comme vous faites? Dans cette fosse (et quiconque sera juste avouera que c'est là une fosse bien creusée et bien faite), le seigneur de ce beau château qui est là-bas viendra cette nuit déposer ses os ; et comment pouvez-vous vous tromper entre un cheval et un seigneur? Ce seigneur, il est vrai, était un peu gras; mais quoi? le plus médiocre oiseau de proie ne montrerait pas un pareil manque de sens. Il y a pour ceux dont l'odorat est sain quelque différence entre les carcasses des diverses créatures. Sans cela, que deviendrait la dignité de l'homme? » Comme les corneilles ne voulaient pas se rendre aux raisons du fossoyeur et que le fossoyeur ne cessait de leur reprocher le peu de discernement de leur goût, on résolut de prendre un arbitre. Un grand ver sortait à ce moment de la terre en déroulant ses longs anneaux. Ce sut lui qui fut choisi pour juge, et, s'en rapportant à l'expérience de son palais, les parties lui exposèrent

la chose. Le ver se tut un instant, puis, d'un ton solennel, prononça son arrêt : « J'ai fait de fort bons dîners sur des corps de toute espèce, et, selon mon caprice ou le besoin, j'ai mangé du quadrupède, de la volaille ou de l'homme. Il y a si peu de différence de goût qu'il n'y a en tout cela qu'une saveur imaginaire. Cependant je dois reconnaître que la bête humaine, appelée le glouton, est un mets très-délicat... Donc, honnète fossoyeur, comme la question que tu me proposes est trèsdouteuse, je ne me soucie pas de la décider. Après tout, chaque ver trouve un corps à son goût¹.»

Étrange leçon d'égalité que nous donne là le ver de terre, et qui fait penser à la promenade d'Hamlet dans le cimetière. Dans Shakespeare, les fossoyeurs « jouent aux quilles avec les os des morts, comme s'ils n'avaient rien coûté à former. » Ici les vers dissertent sur le goût des corps qu'ils dévorent et ne sont pas bien sûrs qu'il y ait une différence entre le corps d'un homme et celui d'un cheval. Ce qui m'étonne, c'est que le ver de terre ne prétende pas que le corps qu'il dévore n'a été fait et engraissé que pour lui. Comme l'homme prétend que tout a été fait pour lui et que, de ce côté, il abuse singulièrement de l'argument des causes finales, les fabulistes et les moralistes anglais du dix-huitième siècle ont souvent raillé son orgueil en lui montrant des

<sup>4</sup> Partie II, fable xvi.

animaux qui avaient la même présomption et rapportaient aussi tout à eux. C'est ainsi que Gay met en scène un limaçon qui soutient que les fruits et les fleurs n'ont été créés que pour lui, et une puce qui déclare hardiment à l'homme qu'il ne vit que pour la nourrir de son sang1. Un autre fabuliste anglais du dix-huitième siècle, Calton, né en 1711, mort en 1788, dans sa fable de l'Abeille, la Fourmi et le Moineau franc, introduit un moineau, franc vaurien, qui dit tout haut que, « lorsqu'il a besoin de dîner, il pense que toute la création est à lui; qu'il est un oiseau de haut rang et que tous les insectes sont à lui : voilà pourquoi il cherche les fourmis noires, qui sont une excellente nourriture, « et souvent, dit-il, en « voltigeant et en me jouant, j'en tue dix mille en un « jour. » En vain l'honnête abeille veut rappeler le moineau à la vertu et à la pitié, le roué se moque de la vertu; d'ailleurs, il ne fait qu'imiter l'homme et il prend comme lui sa passion et son appétit pour règle. Pendant qu'il parlait ainsi, un chat, qui était de la même école, attrape le moineau et le mange parce qu'il avait faim. La fourmi, que guettait le moineau, est sauvée; mais ce n'est point à la vertu qu'elle doit attribuer sa délivrance.

De tous ces animaux qui croient que la création n'a

i Gay, I'm partie, fable xLIX.

été faite que pour eux, le Vieux Vautour de Samuel Johnson est le dialecticien le plus convaincu de sa prépondérance dans le monde, et par cela même le railleur le plus piquant des causes finales.

« Un vieux vautour, perché sur une montagne pelée, avait autour de lui ses petits, qu'il instruisait dans l'art de la vie de vautour et qu'il préparait par une dernière leçon, avant qu'ils prissent leur congé pour s'envoler vers les montagnes. « Mes enfants, disait le vieux vautour, vous avez moins besoin de mes leçons, parce que vous avez eu mes exemples devant vos yeux. Vous avez vu comment j'allais ravir à la ferme les volailles domestiques, comment j'attrapais le levraut dans le bois et le chevreau dans le pré. Vous savez comment il faut enfoncer vos serres et comment régler votre vol quand vous êtes chargés de votre proie; mais vous vous souvenez surtout de notre mets le plus délicieux : je vous ai souvent régalés avec de la chair humaine. - Eh bien! apprenez-nous, dit un jeune vautour, où l'on peut trouver l'homme et comment on peut le reconnaître. Sa chair est sans doute la nourriture naturelle du vautour; pourquoi n'avez-vous jamais apporté un homme dans vos serres jusqu'à notre nid? - C'est trop lourd, répondit le père. Quand nous trouvons un homme, nous ne pouvons qu'en arracher la chair par morceaux et laisser les ossements à terre. — Puisque l'homme est si grand, dit le jeune vautour, comment

pouvez-vous le tuer? Vous avez peur du loup et de l'ours : par quelle force le vautour est-il supérieur à l'homme? Est-il encore plus dépourvu de défense que la brebis? — Nous n'avons point la force de l'homme, répondit le père, et je doute quelquesois que nous en ayons l'adresse. Aussi les vautours se régaleraient rarement de sa chair, si la nature, qui a créé l'homme pour notre usage, ne lui avait inspiré une férocité que je n'ai jamais observée à un pareil degré dans aucun des autres êtres qui vivent sur la terre. Souvent deux troupeaux d'hommes se rencontrent, ébranlent la terre par leurs combats et remplissent l'air de feux. Quand vous entendez le bruit du combat, et quand vous voyez le feu avec ses lueurs qui éclairent la plaine, c'est alors qu'il faut de votre vol le plus rapide aller vous placer sur les lieux, car les hommes vont certainement se détruire les uns les autres. Vous trouverez la terre fumante de sang et couverte de cadavres, dont plusieurs seront déjà démembrés et découpés pour la commodité des vautours. - Mais, dit le jeune vautour, quand l'homme a tué sa proie, pourquoi ne la mange-t-il pas? Lorsque le loup a tué une brebis, il ne souffre pas que le vautour vienne y toucher, jusqu'à ce qu'il soit rassasié lui-même. L'homme n'est-il pas une espèce de loup? — L'homme, dit le père, est la seule bête qui tue et qui ne dévore pas ce qu'il a tué. C'est cette qualité qui en fait le grand bienfaiteur de notre race. - Si l'homme se charge de

tuer notre proie et de la mettre sur notre route, dit un jeune vautour, quel besoin avons-nous de nous occuper nous-mêmes du soin de chercher notre nourriture? parce que, répondit le père, l'homme reste quelquesois tranquille pendant longtemps dans sa caverne. Les vieux vautours vous diront comment il faut surveiller ses mouvements. Quand vous voyez les hommes en grand nombre se mouvoir en se serrant les uns contre les autres comme des compagnies de cigognes, vous pouvez conclure qu'ils se mettent en chasse et que vous allez bientôt vous repaître joyeusement de chair humaine. - Mais enfin, dit le jeune vautour, je voudrais bien savoir la raison de ces mutuels carnages. Quant à moi, je ne voudrais jamais tuer ce que je ne pourrais pas manger. - Mon enfant, dit le père, c'est là une question à laquelle je ne puis pas répondre, quoique je sois regardé comme le plus habile oiseau de la montagne. Quand j'étais jeune, j'avais l'habitude de visiter souvent l'aire d'un vieux vautour qui habitait dans les rochers des monts Krapaks. Il avait fait beaucoup d'observations; il connaissait les lieux qui, autour de son habitation, fournissaient le plus de proie, et cela dans le cercle le plus étendu que pouvait embrasser un vol de vautour, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. Il s'était nourri, d'année en année, d'entrailles humaines. Son opinion était que les hommes ont seulement l'apparence de la vie animale, mais qu'en réalité ce sont

des végétaux qui ont la faculté de se mouvoir, et que, de même que les branches d'un chêne se brisent. les unes contre les autres dans l'orage, afin que les porcs puissent se repaître des glands qui sont tombés, de même les hommes, par l'effet d'une force inexplicable, sont poussés les uns contre les autres jusqu'à ce qu'ils perdent leur mouvement et que de cette manière les vautours puissent s'en nourrir. D'autres parmi nous croient avoir observé qu'il y a une sorte de concert et de gouvernement chez ces êtres malfaisants, et que, lorsqu'on peut voltiger adroitement autour d'eux, on voit dans chaque troupeau un homme qui conduit les autres et qui semble s'intéresser au carnage et en jouir plus particulièrement. Nous ne savons pas à quoi il doit cette prééminence, car c'est rarement le plus grand ou le plus léger d'entre eux. Mais il montre, par son ardeur et par son activité, qu'il est plus qu'aucun autre l'ami des vautours.»

Quand on étudie avec quelque attention la littérature anglaise du dix-huitième siècle<sup>1</sup>, on s'aperçoit bien vite que le goût de la morale est le goût dominant du temps. Addisson dans son *Spectateur*, Pope dans sa poésie, Richardson dans ses grands romans, sont des moralistes. La littérature anglaise, s'éloignant à la fois du puri-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Voir, dans le troisième volume de l'Histoire de la littérature anglaise de M. Taine, le chapitre sur Addisson.

tanisme des temps de Cromwell et de la licence du règne de Charles II, cherchait, pour ainsi dire, à faire la morale de la société anglaise, et elle y a réussi. Elle a donné à l'Angleterre cette habile pratique des choses et ce goût de la vie religieuse qui fait sa grandeur. Occupée en même temps et presque également d'industrie et de théologie, l'Angleterre a la main dans tous les travaux de ce monde et la pensée dans toutes les affaires du ciel. L'Anglais veut faire à la fois sa fortune et son salut; il est manufacturier et théologien, parfois d'une façon étrange, comme quelques-uns des missionnaires des sociétés bibliques en Afrique et en Océanie, mais en général d'une façon excellente, parce qu'elle représente bien la double activité qui convient à l'homme ici-bas, celle de l'âme et celle du corps. Le grand service que la littérature anglaise du dix-huitième siècle a rendu à son pays, c'est de lui avoir donné cette morale tempérée et élevée qui travaille à l'amélioration de ce monde et cultive l'espérance de l'autre. Chose singulière : les nations et les individus qui ne songent qu'à prospérer sur la terre ne sont pas ceux qui s'en tirent le micux; il semble qu'il faut songer plus ou moins à ce qu'il y a au delà, ne fût-ce que pour bien comprendre et bien régir ce qu'il y a en decà.

Avec cette disposition à moraliser et le goût qu'avan la société anglaise à écouter ses moralistes, l'apologne paraissait devoir être un des genres de littérature les plus accrédités du dix-huitième siècle en Angleterre. Il y a sa place en effet, mais il n'a pas la première. Les moralistes anglais aiment mieux moraliser pour leur propre compte que de le faire sous le voile de la fable, et, de son côté, le lecteur anglais n'a pas besoin qu'on lui déguise la leçon qu'on veut lui donner. La fable, depuis la Fontaine surtout, a un ton de badinage qui s'éloigne de la simplicité du vieil apologue, et nous verrons que le fabuliste allemand Lessing, toujours un peu paradoxal et toujours préoccupé de la manie de ne point imiter les Français, voulait que les fabulistes revinssent à la simplicité de l'apologue d'Ésope, mettant le principal mérite de la fable dans la justesse et dans le piquant de l'allégorie. Les fabulistes anglais ne sont point si sévères. Ils ne proscrivent pas le charme du récit, l'entrain des personnages, l'intervention railleuse ou touchante du poëte ou du narrateur. Ils ne veulent pas seulement piquer la curiosité du lecteur, comme par une énigme, ou l'avertir par un précepte : ils veulent lui plaire et l'attirer; mais ils tiennent plus au fond de l'apologue que ne paraît y tenir la Fontaine, qui, il faut en convenir, cherche plutôt l'occasion de faire une petite comédie amusante que de donner une leçon salutaire. L'utilité a plus de part dans les fables anglaises que dans les fables françaises; et cette utilité, qui rentre si bien dans le génie et dans le caractère anglais, mais qui est accompagnée de grâce, souvent même d'élévation, me touche beaucoup. Voyez cette belle fable de Jérémie Taylor, Abraham et le Vieillard 1:

« Abraham était assis à la porte de sa tente, le soir, selon sa coutume, attendant les étrangers pour leur offrir l'hospitalité; il aperçut un vieillard qui cheminait, appuyé sur son bâton, chargé d'ans et de fatigue et qui s'avançait vers lui. Il avait au moins cent ans. Abraham le reçut avec bonté, lui lava les pieds, prépara le souper et lui dit de s'asseoir. Mais, voyant que le vieillard mangeait sans prier et sans appeler la bénédiction sur sa nourriture, il lui demanda pourquoi il n'adorait pas le Dieu du ciel. Le vieillard répondit qu'il n'adorait que le feu et ne connaissait pas d'autre Dieu. Cette réponse irrita tellement Abraham qu'il chassa le vieillard de sa tente, sans craindre de l'exposer aux inconvénients de la nuit et aux dangers de sa faiblesse. Quand le vicillard fut parti, Dieu appela Abraham et lui demanda où était l'étranger. Il répondit : « Je l'ai chassé parce qu'il ne t'adorait pas. » Dieu dit : « Je l'ai bien supporté pendant cent ans, quoiqu'il ne m'honorât pas, et tu ne pouvais pas le supporter pendant une nuit, quoiqu'il ne te causât aucun trouble!» L'histoire dit que sur ces mots Abraham alla recher-

<sup>1</sup> Jérémie Taylor, chapelain de Charles Ier, né en 1613, mort en 1667.

cher le vieillard, lui donna l'hospitalité et y joignit une sage instruction.»

Voilà, outre la belle leçon de tolérance que contient ce récit, le modèle le plus élevé de la fable, et j'allais dire cette fois de la parabole anglaise. Je retrouve ce même tour d'imagination gracieuse et grave dans une fable ou une allégorie d'un savant de nos jours, sir Charles Lyell, président de la Société géologique de Londres. « Un jour, dit le Génie des temps dans une allégorie arabe, je passais par une très-ancienne ville, extraordinairement peuplée, et je demandai à un de ses habitants combien il y avait de temps qu'elle avait été fondée. « Oui, répliqua-t-il, c'est « une grande et puissante ville; mais nous ne savons « pas depuis combien de temps elle existe, et nos an« cêtres n'en savaient pas plus que nous sur ce point. »

« Cinq cents ans après, comme je passais par le même lieu, je ne vis plus la moindre trace de la grande ville. Je demandai à un paysan qui coupait de l'herbe à la place où était autrefois la ville, s'il y avait longtemps qu'elle avait été détruite. « En vérité, re« prit-il, voilà une singulière question! Ces lieux n'ont « jamais été autrement que vous les voyez maintenant. « — N'y avait-il pas là, il y a longtemps, une grande « et belle ville? — Jamais nous n'avons rien vu de « pareil, et jamais nos pères ne nous ont parlé de rien « de pareil. »

« Je revins cinq cents ans après, et je trouvai la mer couvrant la même place. Sur le rivage, il y avait des pêcheurs, à qui je demandai s'il y avait longtemps que le pays avait été couvert par les caux. « Un homme « comme vous, dirent-ils, peut-il faire cette question? « Cet endroit a toujours été comme il est. »

« Je revins encore cinq cents ans après : la mer avait disparu, et je demandai à un homme qui était seul sur la place, quand avait eu lieu ce changement. J'en reçus la même réponse. Enfin, revenant encore une fois après le même espace de temps, j'y trouvai une ville florissante, plus peuplée, plus riche et plus magnifiquement bâtie que la ville que j'y avais vue la première fois, et, quand je me hâtai de m'informer de son origine, les habitants me répondirent : « Sa fondation se perd dans la nuit des temps; « nous ne savons pas depuis combien d'années elle « existe, et nos pères eux-mêmes n'en savaient pas « plus que nous¹.»

Je ne rechercherai pas quelle est la signification scientifique de cette allégorie. Le savant géologue a-t-il voulu indiquer combien les diverses périodes de l'histoire de la terre sont séparées les unes des autres et pour ainsi dire étrangères l'une à l'autre? Il nous sussit,

<sup>4</sup> Voir, dans les poésies de Ruckert, poëte allemand contemporain, la même parabole.

quant à nous, de trouver dans cette fable un emblème expressif du temps qui entraîne dans sa course les choses et les souvenirs des hommes. Ce n'est pas seulement la tradition des révolutions géologiques qui s'efface; et comment s'en étonner, si les témoins péris. sent avec les événements? La tradition des révolutions historiques s'efface également : faiblesse de l'humanité qui éclate dans l'instabilité de sa mémoire comme partout ailleurs! Mais les hommes aident eux-mêmes à la faiblesse de leur mémoire; ils secouent ardemment le joug et l'idée du passé. Il y a des temps et des pays où cette impatience de l'ancienneté, où cette manie de renouveler sans cesse la figure du monde fait le fonds même de la civilisation. Est-ce un bien de tourner sans cesse la vie des peuples et des individus vers l'avenir? L'idée de l'ancienneté, soit dans les institutions, soit dans les monuments, calme et affermit les imaginations; elle donne du lest aux sociétés. La nouveauté perpétuelle agite les esprits, rien n'y prend racine; elle rend l'homme impatient et haletant. Ce que je reproche surtout à la nouveauté, c'est que, datant d'hier, elle croit que rien n'existe avant elle et que ce qui n'est plus n'a pas été. C'est cette brutalité de l'oubli que représentent, dans la fable de sir Lyell, les générations ignorantes et insouciantes qui croient que le monde a toujours été ce qu'il est aujourd'hui.

## VINGT-SEPTIÈME LECON

LES FABULISTES ALLEMANDS DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE. -- LESSING

Les peuples et les générations qui arrivent les derniers en date dans l'histoire littéraire du monde, n'ayant plus la fraîcheur et la simplicité des premières inspirations, ont l'avantage de la science; mais ils en ont aussi l'inconvénient. Un de ces inconvénients, c'est d'avoir à profiter de leurs devanciers, sans pourtant les trop imiter. Il faut qu'ils aient une originalité qui leur soit propre: sans cela point de salut en littérature. Mais la science qu'ils ont gêne leur originalité: il faut donc qu'ils fassent le triage entre ce qu'ils acceptent du passé et ce qu'ils tiennent d'eux-mêmes. De là le

penchant irrésistible que les derniers venus en littérature ont pour la critique. Quelque genre qu'ils traitent, tragédie, comédie, épopée, drame, satire, idylle ou fable, ils en font la poétique, critiquent le passé, enseignent les nouvelles règles, et, après avoir donné le précepte dans la préface, tâchent de donner l'exemple dans leur ouvrage.

Le plus célèbre des fabulistes allemands du dixhuitième siècle, Lessing, n'a pas manqué à cette habitude. Il a fait des fables, mais il a fait aussi des dissertations sur la fable, et ce sont ces dissertations que je veux examiner avant de parler de ses fables.

Lessing est un grand critique, et ce grand critique est aussi, chose rare, un homme d'imagination et un grand poëte dramatique. Les Allemands lui attribuent toutes ces qualités, et il serait messéant à un étranger de les lui contester. Mais ce n'est point dans ses fables et ses dissertations sur la fable que je puis les retrouver, car dans ses fables il s'est interdit d'être poëte, et dans ses dissertations il se contente presque toujours de critiquer ceux qui, avant lui, ont fait la poétique de la fable, et surtout les écrivains français, Lamothe et Le Batteux, par exemple, qu'il prend pour de grands critiques par ce défaut de discernement qui est propre aux étrangers et qui nous empêche de distinguer, hors de notre pays, entre les hommes du premier et du second rang.

Lessing s'étonne, dans la préface de ses fables, « que les modernes aient abandonné le ton d'Ésope, le ton simple de la vérité, pour les détours fleuris d'une narration verbeuse. » Cette narration verbeuse, c'est, selon Lessing, la fable de la Fontaine, et voilà deux genres de fables opposés l'un à l'autre : le genre d'Ésope et le genre de la Fontaine; la fable simple, qui ne contient qu'une allégorie ingénieuse et une moralité sensée, et la fable ornée et développée, où l'auteur met ses personnages en scène et leur prête souvent ses propres sentiments; la fable en prose, enfin, qui est une des formes de la morale, et la fable en vers, qui est un genre de poésie, encore ignoré ou oublié dans les poétiques au temps de Boileau, fort accrédité et fort populaire depuis la Fontaine. C'est à la Fontaine que Lessing reproche d'avoir fait passer la fable de la morale dans la poétique. Déjà les maîtres anciens de la rhétorique, Aristote par exemple, avaient transporté l'apologue, de la philosophie, à laquelle il appartenait primitivement, dans la rhétorique. Faisant un pas de plus, que Lessing a l'air de considérer comme un degré de décadence, l'apologue passa dans la poésie. Ce fut surtout la Fontaine qui, au dixseptième siècle, fit cette révolution. « Cet auteur célèbre, dit Lessing, réussit à faire de la fable un pompon poétique; il plut, il enchanta. Ses imitateurs ne crurent pas pouvoir acquérir le nom de poëtes à meilleur

marché que par des fables délayées dans des vers agréables. » Je ne veux rien dire de l'expression dédaigneuse de Lessing; il a le malheur de n'être presque jamais juste envers la littérature française. Il nous reproche la légèreté, l'indiscrétion, la frivolité, l'étourderie, que sais-je? Il a même fait plusieurs fables contre nous, la Poule aveugle, par exemple:

« Une poule devenue aveugle, habituée à gratter la terre avec ses pattes, n'avait pas cessé de le faire, quoique n'y voyant plus. Qu'y gagnait cette folle laborieuse? Une autre poule, qui voyait fort bien, mais qui voulait épargner ses pattes délicates, se tenait sans cesse à ses côtés, et, sans gratter la terre, jouissait du travail de l'autre : dès que la poule aveugle avait découvert quelque grain, l'autre le prenait et le mangeait. — L'Allemand laborieux fait de grandes collections, et le Français adroit en profite¹. »

Lessing a tort de reprocher à la Fontaine d'avoir changé le caractère de la fable. La révolution est plus ancienne, et tellement ancienne qu'elle me semble toute naturelle. Aussitôt que la fable a été inventée, aussitôt qu'une moralité a été mise en récit et en action à l'aide d'une allégorie, il a paru tout naturel de donner à ce récit le plus d'agrément ou le plus d'intérêt possible.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fable ix, livre II.

Quintilien remarque avec raison que la narration, étant la partie la plus difficile du discours, est aussi celle à laquelle il faut donner le plus de grâce et de charme1. La Fontaine, qui lisait tout et aimait tout, cite cette phrase de Quintilien en l'appliquant à ses Fables: « J'ai cherché à donner cette gaieté à mes Fables avec d'autant plus de hardiesse que Quintilien dit que l'on ne saurait trop égayer les narrations. Il ne s'agit pas ici d'en apporter une raison : c'est assez que Quintilien l'ait dit. 2. » Là-dessus, vive objurgation de Lessing, qui blàme la Fontaine d'appliquer à la fable ce que Quintilien dit surtout du discours judiciaire. Le récit, pour être dans une harangue judiciaire ou politique, n'en est pas moins la partie du discours qui a le plus besoin d'être ornée et rendue agréable, et cela, non à cause de la sévérité des sujets, mais à cause surtout de la difficulté générale du récit. Quiconque a jamais parlé en public sait qu'il n'y a rien de plus juste que cette réflexion de Quintilien. Les longs et graves récits nous font peur : il faut donc que l'orateur tâche d'animer ou d'égayer son récit, et le fabuliste qui entreprend de raconter pour arriver à nous instruire, doit suivre cet exemple, afin, comme le dit encore Quintilien dans le même endroit,

i « Ego vero narrationem omni qua potest gratia et venere exornandam puto. » — Quintilien, livre IV, chap. II.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La Fontaine, Préface de ses Fables.

d'arriver à se faire croire en se faisant écouter 1. Or, quel meilleur moyen de plaire pour le fabuliste que d'animer ou d'égayer son récit par de brèves et piquantes réflexions, ou de mettre en scène les personnages qu'il introduit dans sa fable et de leur prêter les sentiments de l'homme? C'est ce que fait la Fontaine; mais c'est ce que Phèdre avait fait avant lui, quel que soit son goût pour la brièveté; c'est ce que faisaient au moyen âge tous les fabulistes, soit en France, soit en Allemagne, soit ceux qui écrivaient en latin, soit ceux qui écrivaient dans leur langue nationale. Ils font tous parler leurs animaux, et ils ne croient pas manquer en cela aux règles de la fable<sup>2</sup>. Leurs apologues sont déjà des scènes de comédie ou des récits amusants. La Fontaine est le modèle inimitable de ce genre de fables; mais il n'en est pas l'inventeur.

Lessing veut revenir à l'apologue ésopique; il tâche de faire une révolution en arrière. C'est la muse elle-même qui le détourne de faire des fables dans le genre de la Fontaine : « Jeune homme, me dit-elle en riant, pourquoi prendre une peine ingrate? La

<sup>1</sup> α Præterea, nescio quomodo etiam credit facilius quæ audienti jucunda sunt, et voluptate ad fidem ducitur. » — *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez, dans les *Œuvres complètes* de Lessing, édit. de Berlin. 1793, tomes XIII et XIV, deux dissertations sur les fables allemandes du temps des Minnesinger et sur le recueil des fables latines sous le nom de Romulus et de Rimicius. Ces vieilles fables allemandes et latines s'éloignent toutes de la fable ésopique.

vérité a besoin des ornements de la fable; mais la fable a-t-elle besoin de l'ornement des vers? Tu veux assaisonner l'assaisonnement. Il suffit que le fabuliste ait le mérite de l'invention; l'expression doit être celle du simple historien, et la moralité celle du sage qui a l'expérience du monde<sup>1</sup>. »

La définition que Lessing donne de l'apologue ésopique, qu'il prétend restaurer, me paraît quelque peu pédantesque, et je m'étonne que, voulant être si simple dans ses récits, l'auteur soit si systématique dans la définition de ces récits mêmes : « La fable, dit-il, est le moyen de ramener une proposition générale à un événement individuel 2. » On pourrait dire, avec autant de vérité, que c'est le moyen de ramener un événement individuel à une proposition générale. Mais le tort commun des deux définitions est de laisser croire que les fables se font de cette manière systématique, c'està-dire que, tantôt avant une proposition générale à exprimer, on cherche une action ou un événement individuel à l'aide duquel on mette en saillie l'idée morale qu'on veut rendre, et que, tautôt ayant une action ou . un événement individuel à raconter, on cherche la proposition générale ou la moralité qu'on peut tirer de l'événement, asin d'en rendre le récit instructif. La fable ne se fait pas de cette manière et en deux fois;

1 Lessing, livre I, fable 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Première dissertation : De la nature de la fable.

le fabuliste n'est pas d'abord un moraliste en quête d'une action ou un conteur en quête d'une réflexion. La fable se crée en bloc; l'action et la moralité se présentent ensemble à l'esprit; l'inspiration du poëte produit d'un seul et même jet ce que la critique sépare et divise pour l'étudier.

Je retrouve le grand critique et l'un des maîtres de l'esthétique allemande dans la seconde dissertation de Lessing intitulée : De l'usage des animaux dans la fable.

Pourquoi la fable a-t-elle pris les animaux pour personnages des scènes qu'elle invente? Pour nous amuser et pour piquer notre curiosité, disent quelques critiques; pour avoir son genre de merveilleux, disent quelques autres, un peu de merveilleux étant nécessaire à toutes les sortes de poëmes. - Non, répond Lessing avec un sens juste et profond : si la fable prend les animaux pour personnages des scènes qu'elle invente, « c'est que les animaux ont un caractère invariable et connu de tout le monde. Les personnages de l'histoire, quelque célèbres qu'ils soient, ne sont pas connus de tout le monde, comme le lion, l'âne, le loup, le renard. De plus, leur caractère est mobile, incertain, composé de bien et de mal, et leur renommée, c'est-à-dire ce qui fait que le monde les connaît, est ordinairement conforme à leur caractère. De là certain doute et certaine incertitude quand on parle d'eux.

On entend nommer Britannicus et Néron: qu'il y a peu de gens qui sachent bien qui était Néron, qui était Britannicus et quel rapport il y a de l'un à l'autre! Mais si l'on vous dit: le loup et l'agneau, qui ne connaît sur-le-champ ce qu'on lui dit? qui ne sait le rapport qu'il y a entre ces deux animaux?.... Que dans la fable du loup et de l'agneau on mette Néron au lieu du loup, et Britannicus au lieu de l'agneau, elle aura perdu dès lors ce qui en fait une fable aux yeux de tout le genre humain ', » c'est-à-dire une action dont nous connaissons d'avance les personnages, dont nous pressentons le dénouement et dont la signification morale se manifeste à tous les yeux par la nature même des personnages et de l'action. »

Pour mieux nous faire comprendre cette vérité, Lessing, unissant dans cette Dissertation le critique et le fabuliste, prend le bel apologue du prophète : la Brebis du pauvre<sup>2</sup>, et le refait d'une façon curieuse. Il suppose, je ne sais trop pourquoi, que le riche est un grand prêtre, dur et inhumain envers les misérables, un grand prêtre tel que le dix-huitième siècle les représentait volontiers. Ce grand prêtre va vers le pauvre et lui dit : « Les dieux demandent une offrande; apporte ton agneau blanc au pied de l'autel. — Mon voisin a un troupeau nombreux, répond l'autre; et

<sup>1</sup> Deuxième dissertation, p. 203, 204, 205.

<sup>2</sup> Voyez le second livre des Rois, chap. xu.

moi, je n'ai que ce seul agneau. - Mais, répliqua le prêtre, tu as fait vœu de le donner aux dieux, parce qu'ils ont béni ton champ. - Mon champ! je n'en ai point. - Eh bien, c'est parce qu'ils ont sauvé ton fils de sa maladie. - Hélas! dit le pauvre, les dieux l'ont pris lui-même en offrande! - Impie, dit le prêtre en grondant, tu blasphèmes! » et il arracha l'agneau de ses bras1. Qui ne reconnaît ici une paraphrase de la fable du loup et de l'agneau? Mais, comme le remarque Lessing, le loup et l'agneau sont encore un symbole plus expressif de l'innocence opprimée par la violence que cette fable du pauvre et du grand prêtre, parce que personne n'hésite sur le caractère du loup et de l'agneau, et qu'il suffit de prononcer les deux noms pour savoir la signification de la fable, tandis que les deux noms du pauvre et du grand prêtre n'expriment pas aussi clairement le sens de la parabole. Il est nécessaire que le loup, puisqu'il est loup, soit violent et injuste. Cela n'est point certainement nécessaire pour le grand prêtre; cela même ne l'est pas non plus pour le riche de la parabole primitive, quelque connue et quelque expressive que soit par son titre mème l'antique histoire de la brebis du pauvre.

Tout ce que dit Lessing sur cette invariabilité de la nature des animaux, qui en fait des personnages excel-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Deuxième dissertation, Ibid., p. 206 et 207.

lents pour la fable, parce que leur nom seul dit leur caractère et leurs actions vraisemblables, tout cela est à la fois très-juste et très-ingénieux. Les hommes que nous introduisons dans la comédie ne nous font connaître leur caractère qu'à mesure qu'ils agissent, quand bien même ils porteraient le nom caractéristique de leurs vices, comme l'avare, le tartufe, le jaloux: car, après tout, il n'y a pas de type absolu de ces vices, et les hommes avares, hypocrites ou jaloux, le sont trèsinégalement, tandis que la tradition populaire a fait des animaux des types absolus. Il y a très-probablement des loups plus cruels les uns que les autres, des renards aussi plus rusés les uns que les autres; mais la tradition populaire ne fait point de différence entre eux. Aussitôt qu'elle voit le renard paraître dans la fable, elle sait que c'est pour y ruser et pour attraper les autres animaux. La tradition populaire aime ces attributions absolues de telle ou telle qualité bonne ou mauvaise, non-seulement à tel ou tel animal, mais aussi à telle ou telle race, à telle ou telle classe d'hommes; elle a un penchant naturel pour généraliser les observations qu'elle fait. Ainsi, elle assigne aux habitants de certaines provinces certains défauts ou certains travers : pour elle, le Gascon, c'est la vanterie et la pauvreté; le Normand, c'est la finesse et le goût des procès; le Parisien, c'est la badauderie. Mais, toute disposée qu'elle est à croire à la vérité de ces personnifications,

elle sait bien cependant que la liberté humaine dérange à chaque instant ces généralisations impertinentes; elle sait qu'il y a des Gascons qui ne sont ni pauvres ni vantards, des Normands qui ne sont ni rusés ni processifs, des Parisiens qui ne sont ni indiscrets ni curieux. Elle a même appris, depuis quelque temps, que la civilisation va détruisant chaque jour davantage ces traits du caractère moral de nos provinces, et qu'elle ne laisse plus aux hommes que leurs qualités particulières en bien et en mal. Depuis longtemps déjà, dans la haute société, il n'y avait plus ni Gascons, ni Normands, ni Provençaux, ni Parisiens; il n'y avait plus que des hommes plus ou moins honnêtes, plus ou moins habiles, sans distinction d'origine provinciale. La civilisation étend et généralise cette égalité morale; l'abolition des caractères provinciaux est un des effets de la civilisation moderne. Mais, pour en revenir à la conclusion de Lessing, l'abolition des instincts caractéristiques de chaque race d'animaux est impossible, et la fable peut conserver les animaux comme personnages de ses petits drames, sans avoir à craindre que rien vienne jamais détruire les types absolus qu'elle s'est créés.

Voyons maintenant ces fables dans lesquelles Lessing se pique de revenir au genre d'Ésope. Elles sont en général brèves et précises; mais cette précision touche parfois à la sécheresse. Je trouve même qu'elle a un autre défaut. Dans les apologues du vieil Ésope,

il y a presque toujours un grand sens moral, une leçon grave et forte, plutôt qu'une réflexion ingénieuse et fine. Alors la brièveté même de la fable met en relief la gravité de la leçon. Il n'en est pas de même dans Lessing. Sa moralité n'est souvent qu'une remarque piquante et juste, mais qui n'a ni la gravité ni la hauteur des sentences de la sagesse antique. Dans ce cas, la brièveté ésopique donne à la moralité moderne quelque chose de mesquin et d'écourté; le lecteur est tenté de se dire que ce n'était pas la peine de faire une fable pour si peu. Aussi Lessing lui-même oublie souvent son système et développe librement son sujet, ne négligeant pas de l'animer par le récit et par le dialogue : il suit alors les traces de la Fontaine plutôt que celles d'Ésope. Vovez la fable des Furies:

« Pluton disait un jour au messager des dieux : « Mes Furies sont vieilles et fatiguées, j'ai besoin d'en avoir de jeunes. Va donc, Mercure, et cherche-moi sur la terre trois femmes propres à cet emploi. » Mercure partit. Quelques jours après, Junon disait à sa suivante : « Croistu, Iris, pouvoir trouver parmi les mortelles deux ou trois filles parfaitement sages? Mais comprends-moi bien: je veux qu'elles soient tout à fait sévères. Je veux m'en servir pour faire affront à Vénus, qui se vante de s'être soumis tout le sexe féminin. Va et cherche où tu pourras les rencontrer. » Iris partit. Où n'alla-t-elle

pas? quel coin de la terre ne visita pas la bonne lris? Ce fut en vain : elle fut forcée de revenir seule. « Quoi! toute seule? dit Junon en la recevant; est-ce possible? O pudeur! ô vertu!

- « Déesse, dit Iris, j'aurais bien pu vous amener trois filles parfaitement sages et parfaitement sévères, qui n'ont jamais souri à aucun homme et qui ont étouffé dans leur âme jusqu'à la plus petite étincelle d'amour; malheureusement je suis arrivée trop tard.
  - « Trop tard, dit Junon, et comment?
  - « Mercure les avait déjà engagées pour Pluton.
- « Pour Pluton! et que veut faire Pluton de ces vertus?

## « — Des Furies<sup>1</sup>! »

Essayez de ramener cette fable aux formes de l'apologue ésopique, que trouvez-vous? Un récit sec et froid : « Pluton, voulant remplacer les Furies, envoya sur la terre Mercure, qui lui ramena trois filles qui n'avaient jamais aimé personne. » La moralité sera aussi sèche que le récit : « La vertu trop sévère touche à la dureté. » Voyez, au contraire, la fable des Furies, comme l'a faite Lessing sans plus se soucier de son système. Le récit est vif et piquant; le dialogue de Pluton avec Mercure et de Junon avec Iris égaye le sujet et prépare le dénoûment. La moralité est dans le dernier mot, et le mot suffit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lessing, livre II, fable xxvm.

pour faire comprendre l'idée de l'apologue; car cette idée, qui est une observation ingénieuse et plaisante plutôt qu'une sentence générale, n'a pas besoin d'être exprimée tout entière. La précision ici ajoute à la finesse, mais elle n'est pas dans le récit. Or, selon Lessing, la précision du récit est le caractère distinctif de la fable ésopique.

Si je cherchais, parmi les fables de Lessing et parmi ses meilleures, une fable ésopique, je prendrais volontiers celle des Moineaux francs: « Il y avait une vieille église où des milliers de moineaux francs faisaient leurs nids. On la répara. Quand elle fut dans son nouvel état, les moineaux francs revinrent y chercher les anciennes places de leurs nids: les trous étaient bouchés. — A quoi peut servir maintenant ce grand bâtiment? s'écrièrent-ils. Partons, abandonnons cette masse inutile de pierres 1. »

L'idée de cette fable est la même que celle du Vieux Vautour. Mais, quoique j'aime la fable de Lessing, j'aime mieux celle de Johnson. Les moineaux de Lessing croient que la vieille église était faite pour eux, puisqu'ils y nichaient, de même que les vautours de Johnson croient que l'homme est la nourriture prédestinée des vautours, puisqu'ils le mangent. Mais, quand il s'agit de réfuter l'argument des causes finales

<sup>1</sup> Livre I, fable xvii.

et de montrer que l'homme a tort de les rapporter toutes à lui-même, le détail de ces causes, l'idée qu'elles ne peuvent s'expliquer que par l'utilité qu'elles procurent à l'homme ou à l'animal, qui les explique à son profit, tout cela ajoute beaucoup à la force du raisonnement et à la vivacité de la raillerie. C'est là ce qui fait, selon moi, la supériorité de la fable de Johnson sur celle de Lessing. Les moineaux de Lessing ne trouvent à la vieille église qu'un seul usage, celui d'avoir des trous où ils font leurs nids. S'ils avaient plus raisonné ou s'ils ne s'étaient pas piqués de brièveté ésopique, ils auraient trouvé au vieux bâtiment bien d'autres utilités à leur profit, et des utilités réservées uniquement aux moineaux francs, de même que le vautour de Johnson explique gravement les guerres de l'homme, ses armées, ses marches et ses généraux, par la nécessité imposée à la race humaine de servir de nourriture aux vautours.

Je voudrais cependant citer une fable de Lessing où il ait gagné à être court et précis, comme il suppose qu'a voulu l'être la fable ésopique. Je choisis l'Arrivée d'Hercule dans l'Olympe: « Lorsque Hercule arriva dans le ciel, il alla saluer Junon la première avant tous les autres dieux. Tout l'Olympe, Junon elle-même, s'en étonna. — Pourquoi, lui cria-t-on, est-ce ton ennemie que tu salues la première? — Parce que, répondit Hercule, ce sont ses persécutions qui m'ont donné l'oc-

casion de faire les exploits qui m'ont mérité le ciel. Les dieux approuvèrent la réponse du nouveau dieu, et Junon se réconcilia avec lui. »

Ici la brièveté ne fait tort ni au récit ni à la moralité: elle leur donne, au contraire, le relief qu'ils doivent avoir. Je ne puis point, cependant, ne pas remarquer que je ne retrouve, ni dans cette fable, ni dans la plupart des fables de Lessing, la simplicité des sujets de la fable antique. L'invention est plus raffinée, plus compliquée, plus moderne en un mot. On sent que le fabuliste est un de ceux qui sont venus les derniers pour traiter de l'apologue, et que, voulant inventer ses sujets, comme c'est la prétention de tous les fabulistes après la Fontaine, il s'éloigne naturellement de la simplicité antique, quoiqu'il tâche de s'en rapprocher par la forme. La ressemblance de la forme n'est rien, la différence du fond est tout. Inventer selon les modernes et s'exprimer selon les anciens, entreprise difficile que les Allemands ont souvent tentée sans y réussir. On a beau faire, en littérature le fond emporte la forme et la bouche parle toujours de l'abondance du cœur. Aussi, quel que soit le système de Lessing, ses meilleures fables sont celles qu'il a traitées à la moderne, c'est-à-dire celles où il a introduit dans le récit la grâce et la vivacité qu'il répudie ailleurs, et dans le dialogue la vérité et le mouvement empruntés à l'imitation de l'humanité. Je veux citer une de ces fables où Lessing

est piquant et agréable presque malgré lui, la fable intitulée Jupiter et le Cheval:

- « Père des animaux et des hommes, dit le cheval en s'approchant du trône de Jupiter, on dit que je suis une des plus belles créatures dont tu aies orné le monde, et mon amour-propre me porte à le croire. Cependant, n'y aurait-il pas en moi bien des choses à corriger?
- « Que crois-tu donc qu'il y ait à corriger en toi? Parle, je veux bien prendre leçon de toi. » Ainsi parla le dieu indulgent, et il se mit à sourire.
- « Peut-être, dit le cheval, serais-je plus rapide à la course, si mes jambes étaient plus hautes et plus effilées; un long cou comme celui du cygne ne me messiérait pas; une poitrine plus large augmenterait mes forces; et, commetu m'as destiné à porter l'homme, ton favori, ne pourrais-je pas avoir une selle naturelle au lieu de celle que la main bienfaisante du cavalier met sur mon dos?
- « Bien! dit Jupiter; prends patience un moment. Et alors Jupiter, d'un visage majestueux, prononce le mot créateur : la vie se répand dans la poussière, la matière s'organise, s'anime, et tout à coup, devant le trône du dieu, paraît le hideux chameau.
  - « Le cheval le voit, tressaille et tremble d'horreur.
- « Voilà, dit Jupiter, des jambes plus hautes et plus effilées; voilà un long cou de cygne; voilà une large

poitrine; voilà une selle naturelle. Veux-tu que je te donne la même forme?

« Et le cheval de trembler plus fort.

« Va, poursuivit le dieu, pour cette fois; profite de la leçon; je veux bien t'épargner le châtiment. Mais, pour que le cheval se souvienne de temps en temps de sa témérité et pour qu'il puisse s'en repentir, toi, nouvelle créature, vis et dure! — En parlant ainsi, Jupiter jeta sur le chameau un regard de vie et de durée. — Et que le cheval ne te regarde jamais sans tressaillir d'effroi! »

L'invention de cette fable est ingénieuse et poétique. Comme le cheval a une répugnance instinctive pour le chameau, Lessing explique cet instinct par une légende mythologique. Il interprète l'histoire naturelle par une fiction piquante; mais le récit s'éloigne assurément de la simplicité de l'apologue ésopique, et je ne m'en plains pas. Cette légende, en même temps, a sa moralité : elle montre au cheval que Dieu, en le créant, lui a donné les qualités et la forme qu'il doit avoir pour être à la fois utile et beau; qu'à choisir lui-même sa condition, il choisirait pire. Elle justifie le plan général de la création, sauf peut-être pour le chameau, qui semble durer pour faire ombre au tableau et pour servir d'avertissement au cheval. Il est vrai que le chameau a tant d'utilités diverses, qu'il peut se passer de la beauté.

Il y a une autre leçon encore à tirer de la fable de Lessing, une leçon d'art, et c'est cette leçon sans doute qu'avait en vue l'auteur du Laocoon. La beauté n'est pas dans le choix de tel ou tel détail plus ou moins élégant: la beauté est dans la proportion et dans le rapport des parties entre elles. Le large poitrail du taureau lui sied, parce qu'il est en rapport avec le reste de l'animal; les jambes fines et déliées de la gazelle font sa grâce, parce qu'elles ne portent pas un corps lourd et épais; le long col du cygne lui donne une élégance admirable, tant que le cygne vogue sur l'eau, et il commence seulement à paraître moins gracieux quand il est à terre, parce que les oiseaux aquatiques n'ont leur véritable aspect que vus sur l'eau. Ainsi la Providence n'a pas seulement fait les créatures dans une vue d'utilité : elle les a faites aussi selon certaines règles de beauté dont le principe est la proportion et le rapport des parties entre elles. C'est l'intelligence de ces règles qui constitue la science de l'art.

A côté de Lessing et après lui, puisque les Allemands lui ont donné le premier rang parmi les fabulistes et qu'il n'appartient pas aux étrangers de déranger les rangs établis dans chaque littérature, il y a en Allemagne, au dix-huitième siècle, beaucoup d'auteurs qui ont fait des fables. Celui que je préfère entre tous est Gellert. Ses fables me semblent charmantes, faites sans aucun esprit de système et sans parti pris d'avance

pour ou contre la Fontaine<sup>1</sup>. De plus, l'homme me plaît par sa bonté ingénieuse et douce, par l'élévation de ses sentiments et de ses idées, par sa résignation aux souffrances d'une longue mauvaise santé, par son état enfin, le dirai-je, car il était professeur et trèsaimé, c'est-à-dire très-estimé de ses élèves.

J'ai toujours regardé le professeur des universités allemandes comme étant l'idéal du professeur, et, chaque fois que j'ai été en Allemagne, ce sentiment est devenu plus vif. Les universités allemandes ont deux grands avantages: elles servent à beaucoup instruire la jeunesse et à beaucoup faire honorer les professeurs, soit comme individus, soit comme corps. Je me souviens toujours avec joie des égards et des attentions que me valait en Allemagne mon titre de professeur, et cela dès mon premier voyage. Je commençai à comprendre la dignité que la société allemande attribue à la profession de l'enseignement, et celle aussi qu'elle lui impose. Le corps n'est pas moins honoré que les individus. Là,

¹ « On veut, dit Gellert, que j'aie imité la Fontaine, et je puis assurer qu'il n'en est rien. Je le connaissais déjà, à la vérité, dans le temps que je travaillais à la première partie de mes fables; j'avais lu, et non sans difficulté, quelques-unes des siennes, mais ce n'était point dans le dessein de les imiter. Pour sentir toutes les beautés d'un poëte aussi délicat, je ne possédais pas encore assez bien sa langue. Je ne suis point un la Fontaine; aussi je regarde comme un bonheur de m'être fait une manière avant de l'avoir étudié. Comme imitateur, je serais demeuré fort au-dessous de lui, j'en étais convaincu; et, comme original, je ne me suis point flatté de parvenir jamais à l'atteindre. » — Vie de Gellert, fragments de mémoires, p. 54.

l'État ou l'Administration n'a pas contre les corporations savantes cette jalousie mesquine qui finit par les détruire ou les aplatir. Il semble tout naturel à l'État, qui veut que les professeurs aient autorité sur la jeunesse, d'avoir lui-même grande considération pour eux. Il les respecte pour les faire respecter. Là, n'est pas de mise la fameuse maxime française, qu'il ne faut point d'État dans l'État. Il y a en Allemagne beaucoup de petits États, et dans ces petits États beaucoup de corporations savantes. Tout n'en va que mieux, et les universités des petits États allemands les soutiennent et les défendent, au lieu de les affaiblir et de les ébranler.

En France, les institutions de l'ancien régime et celles du régime moderne n'ont pas donné au professeur l'ascendant et l'autorité qu'il a en Allemagne. Il y a eu assurément des professeurs qui ont joué un grand rôle dans notre pays; mais ils n'ont pas dù leur importance à leur titre seul de professeur. Leurs talents, leur éloquence, la part qu'ils ont prise au gouvernement de l'État, ont fait leur grandeur. Ce n'est pas comme membres de tel ou tel collége ou de telle ou telle corporation, qu'ils ont conquis un rang élevé dans le monde. Nous n'avons pas des universités en France : nous n'avons qu'une administration, qui s'appelle université; mais cette administration n'a de commun que le nom avec les universités de l'Allemagne ou de l'Angleterre. Le professeur, chez nous, est un employé

d'enseignement; le professeur, en Allemagne, est membre d'un corps qui s'administre lui-même; il est citoyen d'un petit État lettré et scientifique, presque indépendant du grand État politique; il a ses droits et ses prérogatives, non pas seulement à titre général et comme Allemand, mais à titre spécial et comme professeur.

Ce n'est pas de nos jours que la condition du professeur s'est élevée et agrandie dans la société allemande : cette élévation sociale est de vieille date. La vie de Gellert en est un bel exemple au dix-huitième siècle. Il commença, à Leipsick, par donner des leçons particulières à quelques élèves, et bientôt il obtint le droit de donner des leçons publiques dans l'Université. Cette liberté d'enseigner dans l'Université, qui n'est soumise qu'à quelques conditions préalables de capacité, est un des droits les plus précieux des universités allemandes, parce que, grâce à cette liberté, les abus de l'esprit de corps et de la routine sont prévenus et empêchés, sans que l'État ait à s'en mêler. En même temps qu'il enseignait, il écrivait des comédies, des contes, des fables, des romans, et prenait part au mouvement littéraire qui précéda l'àge d'or de la littérature allemande, le siècle de Schiller et de Gœthe. Gardons-nous donc bien de nous représenter dans Gellert le professeur allemand, tel que se le figuraient les vieilles idées françaises, espèce de magister et de pé-

<sup>4</sup> Gellert, né en 1715, mort en 1769.

dant, sombre et grondeur, d'un caractère difficile, enfermé dans ses études et dans sa science, ne communiquant ni avec le monde, ni même avec la littérature. Gellert est souvent triste, parce qu'il est souvent malade et qu'il souffre; mais sa bonté surmonte ses souffrances, et il tâche de venir en aide aux malades ses frères. Il écrit un livre : Conseils pour les personnes valétudinaires, où il essaye de changer la douleur en résignation, s'appuyant de sa pénible expérience du mal et disant comment la maladie est un apprentissage de la piété. Il aime beaucoup ses amis, il aime ses élèves, il sent qu'il en est aimé; il les avertit, il les conseille, non pas seulement dans sa chaire, où il tache d'unir sans cesse la morale à la littérature : il recoit leurs lettres et leurs considences, même quand ils l'ont quitté et qu'ils sont déjà dans le monde; il leur répond, il entre dans leurs chagrins pour les consoler, dans leurs espérances pour les diriger. Il a ce que le dix-huitième siècle appelait une âme sensible, et ce que j'aime mieux appeler une âme bonne et tendre.

Sa réputation, à mesure qu'elle s'accroît, lui attire une nombreuse clientèle d'amis, d'élèves, de correspondants et même de correspondantes. Il se prête à ces soins de correspondance si souvent ennuyeux, non par vanité, ce qui fait parfois le fond du courage que les hommes célèbres mettent à répondre à leurs admi rateurs, mais par l'idée d'être utile.

On sait comment madame Bettina d'Arnim, toute jeune encore, se mit à entretenir avec Gœthe octogénaire une correspondance presque amoureuse. Je trouve dans la vie de Gellert une histoire presque du même genre, mais plus sérieuse, plus sincère, j'allais dire plus honnête, et où la vanité entre pour peu de chosc des deux côtés. En 1762, Gellert avait alors quarantesept ans; mais la mauvaise santé le vieillissait plus que l'âge. Une jeune fille de Dresde et de bonne famille lui écrivit pour lui demander la permission d'entrer en correspondance avec lui. Gellert accepta, et, dès sa seconde lettre, la jeune fille le prenait, si je puis ainsi dire, pour son directeur. Le goût et le besoin de la direction se ressentent hors de l'Église catholique, et c'est un goût ou un talent qu'ont aussi certaines personnes, hommes ou femmes. Gellert l'avait, et sa correspondante l'avait senti dans ses ouvrages. Elle lui confesse donc, quoique la confession soit interdite dans les églises protestantes, ou plutôt elle lui confie ses idées, ses penchants, ses sentiments. Gellert ne se sert de cette confiance que pour avertir son admiratrice, pour la ramener vers la vie simple et ordinaire. Il retranche d'une main sûre et ferme tout ce qu'il peut y avoir de romanesque dans cette âme honnête et tendre, qui se plaignait de sa tristesse à un homme triste lui-même. « Lisez moins, dit Gellert à sa correspondante, c'est mon premier conseil. Votre Grandisson, votre Clarisse

sont des livres admirables '; mais ils paraissent dangereux pour votre cœur.... Secondement, évitez la solitude, quoi qu'il puisse vous en coûter; faites-vous de petites occupations convenables à votre rang et à votre sexe, et, si vous n'avez pas d'ouvrage déterminé, travaillez pour les pauvres.... La connaissance et le soin des affaires du ménage est pour les femmes une occupation très-louable, et le talent d'aider à gouverner une maison avec sagesse est préférable à la lecture des meilleurs livres.... Troisièmement, que la crainte de faire un mauvais choix ne vous inspire point d'éloignement pour le mariage. Les dangers de cet état sont grands, j'en conviens, mademoiselle; mais il y a cependant des hommes estimables et dignes d'être aimés, quoique les Grandissons n'existent pas 2.... »

Sa maladie était une maladie du foie, qui le poussait à la tristesse; il ne se ranimait et ne se relevait que par ses sentiments de piété et par les témoignages, qui lui arrivaient de plusieurs côtés, du bien qu'il faisait par

¹ Dans son discours d'ouverture sur l'influence que les belles-lettres ont sur le cœur humain et sur les mœurs, Gellert dit « qu'il ne serait pas surpris qu'un seul bon livre, tel que Clarisse par exemple, ou Grandisson, inspirât à un lecteur attentif plus de sentiments nobles et vertueux que toute une bibliothèque d'ouvrages moraux...» (Tome III, p. 229.) Est-ce une contradiction? Non: c'est une preuve que Gellert était un habile et sage moraliste, un bon directeur. Il ne conseillait pas la même chose à tout le monde; il faisait la différence des caractères et des sentiments; il ne parlait pas de la même manière à une jeune fille et à un auditoire de jeunes gens.

² Vie et lettres de Gellert, tome II, p. 252.

ses ouvrages et ses leçons. Le tableau qu'il fait dans ses lettres de ses souffrances et de son abattement est touchant. Nulle part le malade et le chrétien ne se manifestent plus sincèrement : « Quels tristes jours, quels jours douloureux viennent de s'écouler!... écrit-il à sa correspondante ordinaire; combien ne fus-je pas humilié dimanche dernier lorsque, entrant dans l'église accablé de tristesse, j'entendis chanter ce cantique :

Mon seigneur et mon Dieu, c'est par toi que je vis; Fais qu'à tes saints décrets toujours je sois soumís!.

« Est-ce bien toi, me disais-je à moi-même, qui as « composé ce cantique, toi dont l'âme abattue ne sent « plus la force des vérités qu'il exprime! » Cette pensée me fit verser des larmes amères, et je priai Dieu avec ardeur de m'accorder le courage et la fermeté dont j'avais besoin<sup>2</sup>. »

C'est à la même correspondante affectueuse ou au comte Maurice de Bruhl, un de ses élèves et de ses amis, qu'il raconte avec un cœur touché, ou avec une gaieté qui émeut, venant à travers tant de souffrances, les remerciements qu'il reçoit du bien moral que

<sup>4</sup> Gellert avait fait un recueil de cantiques spirituels que l'Église protestante de Saxe avait adopté.
2 Vie et lettres de Gellert, tome III, p. 51.

produisent ses ouvrages. Je pourrais parler de l'estime et de l'affection que lui témoignent l'électeur de Saxe, ou les princes Charles et Henri de Prusse, ou le général autrichien Laudon, ou les généraux prussiens qui, pendant la guerre, accordent aux maisons qu'habite Gellert ou à la petite ville d'Haynichen, sa patrie, des sauvegardes que Gellert n'a pas même eu besoin de demander; j'aime mieux prendre des témoignages venus de plus bas et qui montrent mieux l'influence qu'exerçait Gellert par son enseignement et par ses livres. Tantôt c'est un officier prussien qui vient le voir à Leipsick et le remercier de l'avoir ramené, par la lecture de ses ouvrages, à la religion et aux bonnes mœurs. Malheureusement, l'officier prussien crut devoir ajouter à ses remerciements un présent d'argent, ce qui déplut à Gellert et lui gâta la reconnaissance de son admirateur. En même temps, cependant, il pensait que, pour être mal exprimé, le remerciement n'était pas moins sincère, et il était ému. « La pensée que je n'étais pas entièrement inutile au monde, une voix consolante qui me disait intérieurement que je devais prendre courage, que ma vie n'était pas destinée à s'écouler toujours dans la tristesse et dans l'abattement, voilà ce qui me donnait tant d'émotion.... Il n'y a rien de si petit qui ne soit sous l'empire de la divine Providence. Ne puis-je pas me flatter qu'elle a dirigé tout ceci pour ma consolation? Et quel n'est pas mon bonheur d'avoir rendu meilleur un de mes semblables 1!»

Une autre fois, le témoignage rendu à l'influence de Gellert venait du milieu de la foule et ne lui en plaisait que plus sans doute, parce que les écrivains commencent leur réputation par les suffrages du monde, mais ils ne sont contents que lorsqu'ils arrivent aux suffrages du public. C'est un sergent qui sort du service de Prusse et qui assiste à une des leçons de morale de Gellert. « Il vint à moi quand j'eus sini, écrit Gellert à sa jeune correspondante de Dresde.» (Je me laisse aller à citer cette lettre, parce qu'elle respire une gaieté douce que la maladie ôtait souvent à Gellert, mais que lui rendait de temps en temps la joie de savoir qu'il avait rendu meilleur un de ses semblables.) - « Je le conduisis de l'auditoire dans ma chambre : « Excusez, mon-« sieur le professeur, me dit-il, la liberté que je prends « de demander à vous parler. Je suis un sergent prussien : « j'ai servi pendant trente-trois ans, et j'ai enfin obtenu « mon congé. Maintenant je retourne en Livonie, où je « suis né; mais j'ai fait un détour de cinq milles pour « vous voir et vous remercier du fond de mon cœur de « tout le bien que vous m'avez fait. — Asseyez-vous, « mon cher monsieur; en quoi ai-je pu mériter votre « reconnaissance? — Par tous vos ouvrages, que je lis a depuis 1748, mais surtout par les derniers. Souvent « ils m'ont détourné du mal et animé à faire le bien.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vie et Lettres de Gellert, tome I, p. 95.

« Dieu veuille vous en récompenser, vous bénir, vous « donner la santé, une vie longue et la félicité éternelle! « Si vous saviez combien je vous aime et combien je « suis ravi de vous voir! - Votre visite, monsieur, me « procure une satisfaction bien douce et bien inatten-« due, et je vous remercie à mon tour de cette affection « que vous m'exprimez avec tant de candeur.... Si mes « écrits vous ont fait du bien, j'en bénis Dieu et je me « félicite d'être à même de connaître un aussi brave et « pieux militaire. Mais, dites-moi, êtes-vous content « de votre retraite? avez-vous amassé au service de « quoi passer tranquillement le reste de vos jours? — « Je n'en rapporte que ma liberté; mais je retrouverai « chez moi ce qui suffira à mes besoins. Me voici encore « en bonne santé, nonobstant toutes mes blessures, et « combien de fois Dieu ne m'a-t-il pas visiblement pro-« tégé et garanti au milieu des dangers de la guerre! « Il continuera donc à prendre soin de moi. » Il raconte alors à Gellert que, pendant qu'il était prisonnier de guerre en Bohême, il a lu tous ses ouvrages et plusieurs fois: « Je suis pénétré de joie d'avoir pu vous « voir et vous parler. A présent, je vais continuer ma « route, et j'espère l'avancer aujourd'hui d'un ou deux « milles. » Sur cela, il prit congé de moi de la manière la plus touchante. Qu'en dites-vous, mademoiselle? L'approbation et la reconaissance de cet honnête militaire, tout subalterne, tout incommu qu'il est, doiventelles me toucher moins que le suffrage et la bienveillance du plus grand et du plus brave général, d'un Laudon, par exemple<sup>1</sup>? »

Voilà les consolations de ce malade accablé par la souffrance; voilà les joies de cet écrivain et de ce professeur, aujourd'hui presque oublié, heureux de croire qu'il n'avait pas inutilement traversé la vie, qu'il avait fait quelque bien sur son passage, semé çà et là dans les esprits quelques idées justes et quelques bons sentiments, et qu'il laisserait de lui dans quelques âmes d'élite, quel que fût leur rang, un souvenir reconnaissant!

Une autre fois, un bûcheron qu'il rencontre chez un relieur lui donne cette idée de la popularité, si douce au cœur de l'homme et si légitime quand la popularité s'est acquise à faire le bien et non à flatter le mal. « J'étais, il n'y a pas longtemps, chez mon relieur; pendant que je lui parlais, entre un bûcheron de sa connaissance, qui tire d'une hotte assez bien garnie de pain et de beurre un exemplaire en feuilles de mes fables et de mes contes : « Tenez, dit-il dans son « jargon, faites une belle et forte reliure à ce livre-là. « — Mais, Christophe, dit le relieur, par quel hasard « ce livre est-il tombé entre vos mains? » Il répondit fièrement qu'il l'avait acheté ici; que le magister et le

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Tome III, p. 80-85, 15 septembre 4763.

bailli de son village, chez qui il l'avait vu pour la première fois, avaient pensé étouffer de rire en le lisant, tant ce livre était drôle; que, comme il avait un fils qui commençait déjà à lire couramment, il pourrait, le soir, au retour de son travail et tout en fumant sa pipe, en entendre quelque chose, et que, de cette manière, il oublierait presque d'aller au cabaret. » Dans son inexpérience, le bûcheron croyait que le libraire qui lui avait vendu ce livre l'avait écrit, et tous les autres aussi qu'il avait dans sa boutique; le relieur le désabusa de cette idée. « J'aurais bien pu me retirer alors, continue Gellert; mais ma vanité ne le permit point. J'espérais que le relieur me ferait connaître, et heureusement il le fit, sans quoi je me serais découvert moi-même. Si vous eussiez pu voir avec quelle admiration le paysan me contemplait alors, comme il me frappait amicalement sur l'épaule, en m'exhortant à écrire encore d'autres ouvrages aussi plaisants! Je fus tout ce jour-là de la meilleure humeur du monde1.»

Le bûcheron de Gellert soulève ici une question importante. Il croit que lire ou entendre lire un bon livre le soir, au retour de son travail, vaut mieux que d'aller au cabaret; et je me souviens moi-même d'avoir entendu deux ouvriers qui sortaient des conférences littéraires faites à Paris, en 1864, au profit des blessés

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tome III, p. 185 et 185.

polonais, se dire gaiement que cela valait mieux que d'aller passer sa soirée à l'estaminet. Les ouvriers sontils donc aussi capables que les bourgeois de goûter les plaisirs littéraires et de se plaire aux jouissances de l'esprit? J'en suis persuadé. Il s'agit seulement de les leur offrir sous la forme convenable. C'est sur ce point surtout qu'il y a de grands préjugés.

Il y a des gens prétendant aimer beaucoup le peuple, qui croient qu'il faut faire des ouvrages pour le peuple, et, avec cette idée, ils font ou ils font faire des ouvrages dans lesquels l'auteur, sous prétexte de se mettre à la portée du peuple, prend un ton puéril ou vulgaire. Le peuple, qui a un sens juste de beaucoup de choses, s'abstient ordinairement de lire les livres qui sont, dit-on, faits pour lui. Voici pourquoi, selon moi : Ces frivolités ou ces banalités préméditées n'attirent pas la foule, qui n'aime point à lire et qui n'a point l'instinct du plaisir littéraire; c'est là le grand nombre, nonseulement dans le peuple, mais dans la bourgeoisie et dans la noblesse. Il n'y a jamais que l'élite, à tous les degrés, qui soit sensible aux jouissances des lettres. Or, dans le peuple, cette élite rejette bien vite les vulgarités prétendues populaires. Je suis persuadé, au contraire, que pour le peuple il n'y a de bons livres que les meilleurs.

On m'a conté qu'en 1848, dans un des faubourgs de Paris, le peuple cherchait un prêtre pour bénir un de ces arbres de la liberté sans racines qu'il aimait alors à planter. On arrive à l'église, on trouve le curé et son vicaire et on leur demande qu'ils viennent bénir l'arbre. « Allez avec ces braves gens, monsieur le vicaire, dit le curé. - Non, répond un homme du peuple; nous ne voulons pas de M. le vicaire : il nous faut un vrai curé pour bénir notre arbre. » Eh bien, je dirais volontiers qu'il faut aussi une vraie littérature pour le peuple et non pas une littérature de commande. J'ai lu devant un auditoire tout populaire quelques-unes des plus belles fables de la Fontaine et quelques passages des sermons de Bossuet; c'étaient les plus beaux morceaux qui étaient le plus goûtés. Le grand et le simple ne manquaient pas leur effet. Je suis sûr, au contraire, que le joli, le mignard, l'affecté, n'auraient eu aucun succès. Entre un tableau de Boucher et un tableau de Lesueur, entre une statue grecque et une sculpture du dixhuitième siècle, le peuple, je parle toujours de l'élite, de celle qui a le goût instinctif des arts et des lettres, le peuple ira au beau et laissera le joli.

Ne craignez donc pas de faire connaître au peuple la grande littérature; sachez la lui expliquer. En faisant ainsi partager à l'élite de la société d'en bas les jouissances littéraires de la société d'en haut, vous faites deux honnes choses: vous préparez à notre grande littérature un nouveau public, et, si la société d'en haut perd le sens littéraire à force de satiété et de mollesse,

vous appelez de jeunes et ardents prosélytes pour remplacer les fidèles abâtardis. En même temps que vous éclairez et que vous élevez les esprits, vous réconciliez les âmes; vous travaillez à abolir cette funeste division des classes qui a été la plaie de la France et l'obstacle à sa liberté.

De nos jours, il n'y a d'inégalité sociale que la différence d'éducation. Je ne suis pas assez chimérique pour croire qu'on peut abolir cette inégalité; mais je suis persuadé qu'on peut la diminuer, que c'est le devoir de tout bon citoyen de travailler à resserrer l'intervalle qui sépare la société d'en haut de celle d'en bas; que la vraie charité chrétienne le demande et que la politique libérale l'exige. Le jour où il y aura entre les ouvriers et les lettrés quelques jouissances littéraires en commun, le jour où nous aurons lu et goûté ensemble quelques scènes de Corneille et de Racine, quelques fables de la Fontaine, quelques pages de Bossuet; le jour où nous aurons ressenti en commun, ne fût-ce que pour quelques instants, l'éclair du beau et la chaleur du bon, ce jour-là, il y aura bien des préjugés politiques et sociaux qui s'effaceront, bien des rancunes et des jalousies qui disparaîtront. On se plaint que le luxe se répande dans les classes inférieures, et on a raison, parce que les jouissances du luxe sont à tous les degrés des causes de jalousie et de rivalité. Les jouissances littéraires, qui sont un luxe aussi, sont, au contraire,

des causes d'union : elles se partagent, comme se partage la lumière, sans que la part de l'un diminue la part de l'autre.

Ceux qui croient, comme moi, que les plaisirs de l'espritsont bons pour tout le monde, pour le peuple comme pour la bourgeoisie et pour la noblesse, n'ont pas la naïveté de croire que le peuple va être tout d'un coup transformé tout entier et qu'il pourra entrer en masse à l'Académie française; ils ne veulent s'adresser qu'à l'élite de ce peuple, à ceux qui, comme le bûcheron de Gellert, ont l'instinct des jouissances littéraires. Qui choisira et appellera cette élite? dit-on. -- Personne, grâce à Dieu! Ils s'appelleront eux-mêmes, comme le bûcheron de Gellert, c'est-à-dire qu'ils payeront les jouissances littéraires dont ils auront le goût, comme le bûcheron avait payé son exemplaire des fables de Gellert. Je suis profondément convaincu que l'éducation littéraire du peuple, telle que je viens de l'expliquer, ne peut être efficace qu'à la condition de n'être pas gratuite. L'élite ne peut se distinguer de la foule que par le prix, si petit qu'il soit, qu'elle payera pour son plaisir. Ce que j'aime dans le bûcheron, c'est qu'il avait payé le livre qu'il préférait au cabaret; c'est là ce qui fait de sa préférence un vrai progrès moral, et, quand je le vois frapper amicalement sur l'épaule de Gellert et l'exhorter à continuer d'écrire, j'envie cet accord touchant du travail des mains et du travail de l'esprit se comprenant l'un l'autre. La meilleure société, la plus paisiblement libérale, est celle où la littérature est naturellement populaire, celle où il y a dans le peuple beaucoup de braves gens qui ont le goût des jouissances littéraires et qui les payent.

Je demânde pardon de m'être laissé aller à parler si longuement de la vie et du caractère de Gellert. L'homme et le professeur m'ont ravi. Voyons maintenant le fabuliste, et si nous partagerons, sur les fables de Gellert, l'avis du bûcheron.

Comme les fables de Lessing, celles de Gellert sont aussi presque toutes d'invention plutôt que de tradition. Elles ont pour fonds une idée ou une observation ingénieuse et piquante, plutôt qu'une moralité grave et générale. Tous les fabulistes modernes en sont là, et la fable ésopique, que Lessing se flattait de reproduire, est chose introuvable de nos jours. Le mérite de Gellert est de ne s'être point piqué de faire cette restauration impossible. Il prend la fable où il la trouve dans la littérature moderne, et c'est avec cette fable qu'il nous amuse, sans qu'il s'inquiète et sans que nous nous inquiétions plus que lui de savoir si ce genre de fables s'accorde avec le genre d'Ésope. Que dirait, par exemple, l'antique fabuliste grec, de la fable du Chapeau? Est-ce un conte? est-ce une fable? Tel qu'il est, le récit est plaisant et il a sa moralité; je n'ai rien à demander de plus.

## HISTOIRE DU CHAPEAU

Le premier, qui d'une main savante, inventa le chapeau, ce bel ornement de l'homme, le porta sans qu'il fût retapé. Les ailes étaient rabattues des deux côtés, et cependant il savait le porter de telle façon que le chapeau lui donnait de la considération.

« Il mourut et laissa le chapeau rond à son plus proche héritier.

« L'héritier ne savait pas manier commodément ce chapeau rond: il se mit à réfléchir, et bientôt it s'avisa de relever les deux ailes; alors il parut devant le peuple, qui resta immobile d'admiration et s'écria: « Ah! c'est maintenant que le chapeau est beau! »

« Il mourut et laissa à son héritier le chapeau aux ailes relevées.

« L'héritier prend le chapeau et se met à gronder : « Je vois bien, dit-il, ce qui manque à ce chapeau. » Et alors, en homme habile et hardi, il ajoute une troisième corne au chapeau. « Ah! s'écria le peuple, voilà celui qui a du génie! Voyez ce qu'un simple mortel a su inventer! C'est lui qui fait la gloire de sa patrie! »

« Il mourut et laissa à son héritier le chapeau à trois cornes.

« Le chapeau, il faut l'avouer, n'était plus propre, et on peut dire qu'il n'en pouvait guère être autrement, puisqu'il arrivait à la quatrième main. L'héritier le teignit en noir, asin d'inventer à son tour quelque chose. « Heureuse idée! s'écria la ville; personne n'a encore eu des vues si étendues que celui-ci! Un chapeau blanc était ridicule; un chapeau noir, mes frères, un chapeau noir, voilà ce qui convient! »

« Il mourut et laissa le chapeau noir à son héritier.

« L'héritier porta le chapeau chez lui et s'aperçut qu'il était tout usé et fané. Il médita beaucoup, et, en méditant beaucoup, trouva le secret de le remettre sur la forme et de le retourner. Il le nettoya avec des brosses trempées dans l'eau chaude et l'entoura d'un cordonnet. Alors il sort, et tout le monde de s'écrier : « Que voyonsnous? est-ce de la magie? Le chapeau est neuf! O bienheureux pays! Plus d'erreurs, plus d'ignorance! tout est renouvelé. Non, jamais un mortel n'a eu plus de génie que n'en a ce grand homme!

« Il mourut et laissa le chapeau repassé à son héritier.

« C'est l'invention qui fait la grandeur des artistes et qui empèche que leur nom soit jamais oublié. L'héritier arrache le cordon, entoure le chapeau d'un galon d'or, le décore d'un bouton et l'enfonce de travers sur sa tète. Dès que le peuple le voit, il tressaille de joie. C'est maintenant, dit-il, que l'art est arrivé à son comble! Ce n'est que celui-ci qui a de l'esprit et du talent, et tous les autres ne sont rien auprès de lui! »

« Il mourut et laissa à son héritier le chapeau ga-

lonné; et, chaque fois qu'il y avait une nouvelle mode inventée, elle était imitée dans tout le pays.

« Qu'arriva-t-il ensuite du chapeau et qu'y changeat-on? C'est ce que je dirai dans un second livre. Jamais il n'y eut d'héritier qui lui laissât sa première forme. Le dehors était neuf, mais le vieux chapeau durait toujours. Et, pour tout dire d'un mot, il arriva au chapeau ce qui arrive à la philosophie<sup>1</sup>. »

Voilà une piquante histoire de la philosophie, un peu sceptique, presque digne de Voltaire, plus française qu'allemande, et qui pourrait aisément devenir aussi l'histoire de la politique et de la littérature, Rien ne change au fond dans le monde; les formes seules se renouvellent, et ce renouvellement du dehors suffit à l'activité humaine. Il est bon que la Providence ne lui ait pas donné prise sur le fond des choses : tout aurait péri depuis longtemps. J'aime donc le tour ingénieux que Gellert donne à l'expression de cette vérité. Je sais bien que cette vérité, toute générale, ne ressemble point aux moralités ordinaires de la fable, qui sont presque toujours des conseils de morale concernant la vie privée. La conclusion de Gellert ne s'applique qu'à l'histoire générale de l'humanité. Prenons donc, si vous le voulez, l'histoire du chapeau pour un conte moqueur plutôt que pour une fable; mais reconnaissons en même temps que ce conte, qui a un sens fort instructif, est

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fables et contes de Gellert, Leipsick, 1767, p. 5-8.

fort bien conté. L'art du récit est un des plus grands mérites du fabuliste. Il ne faut pas que dans la fable moderne le récit soit seulement un acheminement plus ou moins rapide à la moralité : il faut que le récit ait son intérêt par lui-même, que nous prenions plaisir aux aventures qui nous sont racontées et que nous puissions même au besoin nous passer de la moralité. C'est le mérite des fables de la Fontaine : le récit s'y suffit à lui-même, la moralité s'entrevoit ou se devine, et assurément elle ne gâte rien. Mais elle pourrait ne pas se rencontrer sans que cela nous fit rien; c'est là la grande différence de la fable moderne avec la fable antique, dans laquelle la moralité est tout et le récit presque rien. Au contraire, dans la fable moderne, le récit est presque tout. Dans le conte de Gellert, le récit est charmant. Occupés et amusés des réformes successives que subit le vieux chapeau et des succès qu'il obtient à chaque changement, nous attendons très-patiemment la moralité que nous pressentons; elle arrive au dernier mot seulement, et sa brièveté rehausse sa vérité.

Cette manière de mettre la moralité dans le dernier mot de la fable et de la rendre, par là, plus vive et plus piquante, est un des talents de Gellert. Voyez sa fable du *Père mourant*:

« Un père avait deux héritiers : Christophe, qui était spirituel, et George, qui était bête. Voyant sa fin arriver, il se tourna tout troublé vers Christophe : Mon fils, lui dit-il, je me sens tourmenté par une triste pensée. Tu as de l'esprit: que vas-tu devenir? Écoute: J'ai dans mon armoire une cassette avec quelques bijoux dedans; je te les donne. Prends-les, mon fils, et n'en donne rien à ton frère.

« Le fils tressaillit et resta quelque temps immobile. Ah! mon père, dit-il, si je reçois tout de vous, que deviendra ensuite mon frère? — Lui! dit son père l'interrompant; je ne suis pas inquiet pour George. Il est sûr de faire fortune: il est bête 1.»

Il y a assurément ici un peu d'exagération: les bêtes et les sots ne sont pas plus sûrs de faire fortune dans le monde que les gens d'esprit. Ils ont cependant quelques chances de plus. Ils ne déplaisent à personne et n'inquiètent personne; ils n'inspirent aucune jalousie. Le monde est volontiers sévère pour les défauts des gens d'esprit et indulgent pour les défauts des sots. Tout compte aux hommes d'esprit, et le mal encore plus que le bien; rien ne compte aux sots. Je crois cependant que Gellert a oublié une qualité nécessaire aux sots pour faire fortune: ayant l'esprit lourd, il faut qu'ils aient le cœur un peu plat; sans cela, ils échoueront. J'ai vu beaucoup de sots dans le monde qui ne réussissaient pas, et, quand j'en cherchais la raison, je trouvais toujours que ces sots avaient par ci

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fables et contes de Gellert, IIe partie, p. 6.

par là quelque honnèteté dans l'àme ou quelque générosité dans le cœur. Cela m'expliquait leur mésaventure, et cela est si vrai que, lorsque les gens d'esprit consentent à s'aplatir, ils surmontent aussitôt l'obstacle que leur fait leur esprit et réussissent merveilleusement.

Gellert a donc tort, selon moi, d'attribuer uniquement la fortune des sots à leur sottise; il y faut autre chose. Mais le fabuliste n'a voulu, je le crois, que donner un tour piquant et original à l'observation qu'il avait faite dans le monde, de l'utilité de n'avoir pas trop d'esprit. Ce tour original et piquant, qui est propre à Gellert et qui étonne peut-être dans un Allemand, se montre presque partout dans ses fables. Cela me rappelle que son bûcheron de Leipsick l'encourageait « à écrire encore d'autres ouvrages aussi plaisants, » et cela me fait souvenir aussi du mot que lui disait à Carlsbad le général Laudon. Comme il vovait Gellert fort mélancolique à cause de sa maladie : « Dites-moi, « monsieur le professeur, lui demanda-t-il un jour, « comment est-il possible que vous ayez pu écrire « tant d'ouvrages et y mettre tant de gaieté? En vous « voyant, je ne le conçois pas. - Je vous l'expliquerai, « répondis-je; mais auparavant, monsieur le général, « dites-moi comment il est possible que vous ayez gagné « la bataille de Kunnerdorf et pris Schweidnitz dans « l'espace d'une nuit? En vous voyant, je ne le con« çois pas. » Dans ce moment, je le vis rire pour la première fois. D'ordinaire, il se borne à sourire <sup>1</sup>. »

Ce récit de Gellert ressemble à une de ses fables et en a le tour piquant. Comment les poëtes et les écrivains font-ils leurs ouvrages, et comment les plus mélancoliques et les plus tristes y mettent-ils une gaieté singulière? comment Molière, triste dans sa vie, est-il plaisant dans ses comédies? comment, d'un autre côté, les hommes de guerre gagnent-ils leurs batailles? comment, souvent, les guerriers les plus froids sont-ils les plus ardents dans l'action? comment les plus vifs et les plus impétueux deviennent-ils, dans l'action, les plus calmes et les plus clairvoyants? Demandez le secret de tout cela à ces inspirations invisibles dont se sentent pris les hommes de lettres et les hommes de guerre, et ne vous étonnez pas de ne rien voir dans leur figure qui révèle ces inspirations. L'homme n'a point le secret et la science de tous ses sentiments. Mais ce que nous apprend surtout le récit de Gellert, c'est que tout le monde admirait la gaieté de ses fables; que c'est par leur forme ingénieuse et piquante, par leur ironie douce et fine qu'elles plaisaient au public, et que ceux qui voyaient l'auteur, surtout depuis sa maladie, s'étonnaient du contraste qu'il y avait entre sa personne et ses ouvrages. Cette gaieté moqueuse de Gellert est le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vie et lettres de Gellert, tome I, p. 125

trait caractéristique de ses fables et de ses contes; et, comme à côté de cela, dans ses leçons de morale, dans ses cantiques, dans sa correspondance, l'auteur est plein de charité et de pitié, il faut en conclure qu'il aimait les hommes, mais qu'il aimait aussi à railler leurs défauts, trouvant que la plaisanterie, quand elle n'est point accompagnée de malice et de misanthropie, est la moins amère et la plus efficace des réprimandes.

Je ne veux plus citer qu'un exemple de ce tour original et vif que Gellert sait donner à ses pensées ou à ses observations:

« On m'a conté qu'il y avait un spectre qui hantait depuis longtemps une maison et en tourmentait le propriétaire. Celui-ci, pour se défendre du revenant, se fit enseigner les exorcismes d'usage; mais toutes les conjurations n'y firent rien: l'esprit n'avait peur d'aucune formule, et, enveloppé d'un grand drap blanc, il visitait son hôte toutes les nuits.

« Un poëte vint, par hasard, habiter dans cette maison, et comme le propriétaire n'aimait pas à rester seul la nuit, il demanda au poëte de venir causer avec lui et de lui lire ses vers. Le poëte se mit à lui lire une tragédie d'un froid mortel; elle plaisait beaucoup à l'auteur, sinon à l'auditeur.

« L'esprit arriva comme à l'ordinaire, se montrant au propriétaire de la maison, mais point au poëte. Il écouta la lecture; mais voilà tout à coup qu'il se prit à frissonner de froid, et il ne put supporter qu'une scène de la tragédie; aussitôt que commença la seconde scène, il disparut.

« L'hôte alors, reprenant espoir et courage, fit la nuit suivante revenir le poëte, qui se mit à lire. L'esprit reparut, mais il ne resta pas longtemps. « Bon! se dit « alors le propriétaire, puisque tu n'aimes pas les vers, « je saurai bien me délivrer de toi. »

« La troisième nuit, il resta seul. Aussitôt que minuit sonna, le spectre se montra. « Jean, se mit à crier « hautement notre homme, Jean, va vite savoir si le « poëte veut me prêter sa tragédie pour une heure. » L'esprit frémit, fit signe de la main que le serviteur ne fit pas sa commission; il disparut aussitôt avec son linceul blanc, et on ne le revit jamais dans la maison.

« Quiconque lira cette histoire merveilleuse peut en tirer cette conclusion : c'est qu'il n'y a point de poëme, si mauvais qu'il soit, qui ne puisse servir à quelque chose, et, si les spectres s'enfuient devant les mauvais vers, il y a là de quoi nous consoler : car supposez que de notre temps apparaissent encore des légions de fantômes, il suffira, pour nous en délivrer, de ne point manquer de mauvais vers¹.»

Il y a dans la littérature allemande un genre de récits et de contes moitié merveilleux et moitié moraux, qui

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vie et lettres de Gellert, p. 23-25.

se rapproche beaucoup de la fable, quoiqu'il en diffère de plusieurs côtés. Ces contes et ces récits, qui s'appellent parfois paraboles, emploient volontiers le merveilleux et l'allégorie. Ils vont plus loin que l'apologue dans le merveilleux; mais leur allégorie n'est point empruntée au monde des animaux. Elle est moins familière et moins vivante. Les paraboles ont leur moralité, comme l'apologue, mais une moralité plus haute et plus grave. La moquerie, qui tient une grande place dans les fables de Lessing, et une plus grande encore dans celles de Gellert, la moquerie ne tient aucune place dans les paraboles. La meilleure manière, je crois, de faire comprendre la différence de la parabole et de la fable, est de traduire une parabole de Krummacher, un des auteurs les plus estimés en ce genre 1. Krummacher est de la dernière partie du dix-huitième siècle, et par conséquent de la grande époque de la littérature allemande.

## LE TEMPLE DE MEMPHIS

« Quand Pythagore, le sage de Samos, vint en Égypte pour puiser la sagesse à la source antique et sacrée, les prêtres le conduisirent au temple de Memphis. Immense et solide comme une montagne,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Krummacher, théologien et poëte, né en 1768, mort en 1845.

le merveilleux édifice s'apercevait dans le crépuscule du matin. « Comment des bras humains ont-ils pu élever cette masse de pierres? dit le Grec frappé d'étonnement. - La force unie peut tout, répondirent les prêtres, quand l'esprit la dirige. » A ce moment, les portes gigantesques du temple s'ouvrirent, comme les portes de l'empire des ombres. Ils entrèrent et se tinrent immobiles et silencieux entre les hautes colonnes qui soutenaient l'édifice. On entendait je ne sais quel frémissement sous ces voûtes élevées, qui était comme la voix des esprits. Le jeune sage de Samos tressaillit, trembla, et, s'appuyant sur le mur, se mit à pleurer. Un prêtre vint à lui et lui dit : « Pourquoi pleures-tu? » Mais Pythagore se taisait. Enfin, après quelques instants, il répondit : « Ah! laissez-moi! il me semble que je suis dans le redoutable voisinage de l'Être dont je n'ose pas prononcer le nom. » Le prêtre lui dit : « Mon fils, sois béni dans ton humilité; c'est elle qui te conduit à la Divinité, à laquelle ce temple est consacré. Maintenant, que la majesté de ce temple te ramène à l'humanité et te relève avec elle; songe que ce temple était dans la tête d'un homme avant de s'élever du sein de ces pierres. Sèche donc tes larmes, prends confiance et marche avec joie dans la vie. »

Je laisse de côté la grave et pieuse signification de cette parabole; je laisse de côté les deux termes extrêmes de la pensée humaine, Dieu et l'homme, qui y sont si bien exprimés: Dieu devant qui l'homme s'abaisse sans s'anéantir, l'homme en qui Dieu met sa ressemblance sans se diminuer. Je veux seulement faire remarquer combien, avec cette parabole, nous sommes loin de la fable, de celle d'Ésope comme de celle de la Fontaine, de celle de Lessing comme de celle de Gellert. Cependant la parabole ou le conte moral se rapproche parfois aussi de la fable. Souvent une observation ou une réflexion morale est mise en action dans un récit ingénieux sans merveilleux comme dans la parabole, ou sans allégorie comme dans la fable. La moralité y est, mais tournée en histoire et en récit: voyez le Remerciement singulier de Schubert<sup>1</sup>:

« Un Chinois riche et fort considéré était tout fier de porter un habit qui était tout couvert de pierres précieuses. Un vieux bonze fort mal vêtu le suivait dans toutes les rues, s'inclinait devant lui jusqu'à terre et le remerciait plusieurs fois de ses pierreries. « Mon ami, lui dit le riche, je ne t'ai jamais donné mes pierreries. — C'est vrai, répondit le bonze; mais vous m'avez donné l'occasion de les voir; et vous-même, vous ne pouvez pas en faire un autre usage. Il n'y a donc entre vous et moi aucune différence, sinon que vous avez la peine de les porter et de les garder, tandis que je n'ai pas cet embarras<sup>2</sup>. »

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Schubert, poëte lyrique, né en 1759, mort en 1791.

<sup>2</sup> Lectures allemandes, par Adler Menard, p. 4.

La moralité de ce conte est facile à trouver. Le luxe, sclon le conteur, est la jouissance de ceux qui le voient, autant que de ceux qui le payent. Les diamants que porte une reine appartiennent à ceux qui les regardent autant qu'à la reine qui en fait son diadème et qui même ne peut les voir que dans la glace. Il y a donc bien des cas où la richesse n'a pas de jouissance qui lui appartienne exclusivement. Et combien d'autres cas où la richesse n'a pas d'usage! « Un Arabe, nous dit encore Schubert, s'était égaré dans le désert, et il était en danger de mourir de faim et de soif. Après avoir longtemps erré çà et là, il trouva une de ces citernes ou de ces puits où les pèlerins font boire leurs chameaux, et près du puits un petit sac de peau posé sur le sable : « Dieu soit béni! dit-il en le ramassant et « en le maniant, ce sont certainement des dattes ou des « noix. Comme elles vont me restaurer et réparer mes « forces! » Plein de ce doux espoir, il s'empresse d'ouvrir le sac, regarde ce qu'il contient et s'écrie en se lamentant : « Ilélas! ce ne sont que des perles¹! »

Ces deux petits contes moraux sont-ils plus propres à guérir les hommes de la passion des richesses, que ne le seraient des fables avec leur cortége ordinaire d'animaux raisonnant et parlant? Je n'en sais rien : les vices et les travers de l'humanité ont toujours su résister

<sup>4</sup> Lectures allemandes, p. 4.

aux leçons de la fable et de la parabole. Les hommes, et surtout les femmes, continueront à porter des diamants et des pierres précieuses, quoiqu'il soit vrai que les bijoux, ne pouvant servir qu'à être vus, appartiennent autant à ceux qui les voient qu'à ceux qui les portent; les hommes et les femmes continueront à aimer les perles fines, quoiqu'il soit vrai qu'au désert un sac de perles fines ne vaut pas un sac de dattes. Mais quoi! est-on toujours au désert? la propriété n'a-t-elle de jouissances que celles du luxe extérieur? que d'excuses les hommes trouveront pour garder leurs passions! L'Allemagne ne doit donc pas compter plus que la France et l'Angleterre sur ses fabulistes et sur ses conteurs moraux pour se corriger des vices de l'humanité. Quant à moi, j'ai voulu seulement, à côté des fables de Lessing et de Gellert, faire connaître un autre genre de récits allégoriques qui visent aussi à la moralité, qui abondent heureusement dans la littérature allemande et que les plus grands écrivains de l'Allemagne n'ont pas dédaigné de pratiquer. Témoin cette belle parabole d'Herder, intitulée les Trois Amis, par laquelle je conclus ce long chapitre : -

« N'aie aucune confiance aux amis là où tu ne les as point éprouvés. Il y a plus d'amis qui vous suivent à la table du festin qu'à la porte de la prison.

« Un homme avait trois amis. Il y en avait deux qu'il aimait beaucoup; le troisième lui était presque indifférent, quoique celui-ci lui fût très-sincèrement attaché. Il arriva que l'homme fut traduit en justice. Il était fortement accusé, quoique innocent. « Qui de « vous, dit-il à ses amis, viendra avec moi et témoignera « pour moi? car je suis fortement accusé, et le roi est « très-irrité contre moi. » Le premier de ses amis s'excusa aussitôt de ne pouvoir pas l'accompagner, parce qu'il avait des affaires; le second l'accompagna jusqu'à la porte du tribunal, et là il s'en retourna, ayant peur de la colère du juge; le troisième, sur lequel il comptait le moins, entra avec lui, parla pour lui et témoigna si ardemment pour son innocence, que le juge le renvoya absous et même le récompensa.

«L'homme a trois amis dans le monde. Comment se conduisent-ils avec lui à l'heure de la mort, quand Dieu traduit l'homme devant son tribunal? L'argent, l'ami qu'il aimait le plus, l'abandonne le premier et ne le suit pas; ses parents et ses amis l'accompagnent jusqu'à la porte du tombeau et s'en reviennent dans leurs maisons; son troisième ami, celui qu'il oubliait le plus fréquemment dans la vie, ce sont ses bonnes actions. C'est le seul de ses amis qui l'accompagne devant le juge, qui marche devant lui pour le défendre, qui plaide pour lui et obtient pitié et grâce pour ses fautes<sup>1</sup>. »

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lectures allemandes, p. 162. — *Ecclésiastique*, chap vi, verset 40. « Est autem amicus socius mensæ et non permanebit in die necessitatis. »

## VINGT-HUITIÈME LECON

DE LA FABLE ET DES FABULISTES APRÈS LA FONTAINE LE DIX-NEUVIÈME SIÈCLE

Je me suis promis de consacrer ce dernier entretien aux fabulistes du dix-neuvième siècle. Non que je veuille faire une revue complète ou assigner des rangs : je n'ai pas cette prétention. Je ne veux juger les fabulistes du dix-neuvième siècle que dans leurs capports avec la Fontaine; je veux essayer de montrer quelle est la différence entre la fable dans la Fontaine, laissant de côté le génie particulier du poëte, et la fable telle qu'elle est de nos jours.

La première différence à noter est l'invention. Les fabulistes modernes sont tous sur ce point de l'école de Lamotte : ils veulent avoir des idées nouvelles, ils veulent inventer le sujet de leurs fables. Grand écueil:

la Fontaine l'a évité, sans paraître se douter du danger, avouant même que c'était un mérite qui lui manquait. Les idées nouvelles, celles qu'ont les auteurs, sont fines, ingénieuses, piquantes; mais elles ont beau faire, elles n'ont pas la simplicité et la solidité des idées populaires; ce ne sont pas enfin des lieux communs. Beaucoup diront: « Tant mieux! » Je dis: « Tant pis!» Le lieu commun est le rendez-vous immémorial de toutes les intelligences; tout le monde y consent; personne ne le conteste; il fait règle, il fait proverbe. Aussi, tournez-le en fiction ou en récit, il s'empare aussitôt de tous les esprits; il prend l'homme tout entier, son imagination et sa raison. Les inventions particulières ne peuvent pas avoir le même ascendant. L'auteur n'a souvent vu qu'un détail ou qu'un côté : c'est le profil piquant d'une idée, ce n'est pas l'idée entière et vue de face. Comme il n'a vu qu'un côté, il n'en montre aussi qu'un aux spectateurs. Son idée et son invention n'ont rien d'assez général, rien qui frappe tout le monde et qui s'adresse à tout le monde. Les uns entrent dans sa pensée, les autres n'y entrent pas. Sa moralité n'est vraie que sur un point, fausse sur tous les autres. Voyez, par exemple, la fable intitulée la Vigne et l'Ormeau, d'un fabuliste moderne, M. Porchat<sup>1</sup>:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Porchat avait, en 1840, dédié son recueil de fables à la reine des Français, Marie-Amélie. Il l'a réimprimé en 1854 et n'a pas sup-

Il était un ormeau, jeune enfant d'un bocage. Qui, voyant à ses pieds ramper la vigne en fleurs, Lui dit: Venez à moi, ma sœur, Et marions notre feuillage. Quand la vigne embrasse l'ormeau, Elle est plus forte, il est plus beau. Je serai votre appui, vous serez ma richesse. Il dit : le pampre avec souplesse S'entrelace au faible arbrisseau. La charge en fut d'abord légère; Mais la fleur devint fruit, chaque jour plus pesant; L'ormeau succombe enfin, et le voilà gisant Avec les enfants et la mère. Avant que d'épouser, jeune homme, songe bien Aux soins toujours croissants qu'une famille entraîne. Le mariage est un charmant lien; Le ménage une lourde chaîne 1.

La moralité du fabuliste est-elle tout à fait vraie? Elle n'est pas assurément tout à fait fausse; mais elle pousse le siècle du côté où il penche: elle a l'air de faire l'apologie des mariages d'argent et de convenance, ou l'apologie du célibat. Non que je conseille de marier imprudemment la soif et la faim; mais ne pourra-t-on pas tirer de cette fable la conséquence qu'il vaut mieux rester célibataire que de se marier, quand on ne trouve pas une grosse dot? Et, comme le célibat n'équivaut pas toujours à la continence, je ne vois pas

primé cette dédicace. Pourquoi suis-je d'un temps où je dois remarquer cela comme un trait honorable?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Porchat, Fables et paraboles, édit. de 1854, p. 72.

ce que la morale y gagnera. Il n'y aura peut-être que le petit nombre qui, entrant dans la pensée du fabuliste, comprendra que la fable veut dire qu'il faut avoir de la force et du courage pour suffire aux devoirs qu'impose le titre de père de famille.

J'aime bien mieux la fable du même poëte, intitulée le Monarque et ses Conseillers:

> Deux officiers d'un monarque d'Asie En son conseil parlaient diversement De politique et de gouvernement. L'un, méprisant la basse flatterie, Disait qu'un prince est esclave des lois, Que la justice est la reine des rois... L'autre, à ces mots, de s'écrier : Blasphème! A ses sujets un prince ne doit rien; Non, rien, seigneur; nous sommes votre bien, Et la justice et la loi, c'est vous-même. — Bien, dit le roi; voilà qui me plait fort : Tout m'est permis, et jamais je n'ai tort? — Jamais. — Je puis à mon sujet fidèle Dire aujourd'hui: Tous tes biens sont à moi; Et, s'il murmure, étrangler le rebelle? — Oui, sire. — Eh bien! je commence par toi 4.

lci la moralité est excellente, parce qu'elle a un sens clair et général.

Autre différence à noter entre la fable du dix-neuvième siècle et celle de la Fontaine : la Fontaine a

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Page 76.

fait une grande part à l'expression de ses sentiments, et c'est par là qu'il nous plaît. Il n'a rien de général ni de convenu; il est le plus particulier du monde, il est lui-même. Autant, dans l'invention de ses sujets, il a confiance au lieu commun, autant, dans l'expression de ses sentiments, il est original. Les réflexions qu'il fait sont de véritables confidences :

Amants, heureux amants, voulez-vous voyager?

Que ce soit aux rives prochaines.

Qui ne voit que dans ces vers le cœur de la Fontaine se montre tel qu'il est? Il dit ce qu'il sent, il dit ce qu'il rêve:

> On m'élit roi, mon peuple m'aime; Les diadèmes vont sur ma tête pleuvant. Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même, Je suis Gros-Jean comme devant.

« Le cœur fait tout, » dit quelque part la Fontaine. Il a raison : c'est par le cœur que nous plaisons, parce que c'est par le cœur que nous nous communiquons aux autres. Il y a des cœurs qui aiment à s'ouvrir et à se répandre; il y en a d'autres qui aiment à se laisser deviner, qui se cachent aux uns, se montrent aux autres. Nous sommes encore plus divers par le cœur que par l'esprit; mais nous ne plaisons, soit par l'esprit, soit par le cœur, qu'à la condition de nous montrer tels que nous sommes :

Chacun pris en son air est agréable en soi; Ce n'est que l'air d'autrui qui peut déplaire en moi 1.

Cette originalité de sentiments, qui est le grand charme de la Fontaine, ne semble pas le mérite caractéristique de la fable moderne. La sensibilité était fort à la mode, à la fin surtout du dix-huitième siècle et au commencement du dix-neuvième; mais la sensibilité n'est pas la même chose que le sentiment. Le sentiment est d'autant meilleur qu'il est plus particulier. La sensibilité est une manière générale et convenue de sentir les choses, d'en prendre le côté touchant : c'est une sorte de tendresse banale qui s'applique à tout, et cette tendresse est une habitude de l'esprit plutôt qu'un penchant naturel du cœur; la réflexion s'y mêle, et elle en fait même le fond. La sensibilité de la Fontaine est tout à fait originale et personnelle: la sensibilité moderne est une facon de considérer les choses et les hommes avec un attendrissement bénin ou une pitié philosophique, qui s'éloignent également tous deux du caractère original de la fable et de la malice naïve qui en fait le fond.

La première fable que je veux citer, celle qui représente l'attendrissement bénin, qui est le trait distinctif de la sensibilité du dix-huitième siècle, est de M. du

<sup>1</sup> Boilean.

Tramblay. Il était parent de la Fontaine et s'en faisait gloire, mais parent éloigné 1.

La brebis au maître des dieux
Fit un jour cette remontrance:
Il ne m'appartient pas d'importuner les cieux :
Pourquoi priseraient-ils ma chétive existence?
Mais mon sort, Jupiter, est un sort bien affreux;
En ton courroux certes je pris naissance.
Contre les méchants, sans défense,
Ils m'oppriment à qui mieux mieux.
Jupiter répondit d'un air fort gracieux :
Animal si bon, si paisible,
On t'opprime! Ah! leurs cœurs sont donc bien vicieux!
Le destin ne veut pas que tu sois invincible;
Tu leur rendras, du moins, tout le mal qu'ils te font :
Des cornes du taureau je vais orner ton front.

Forte, valeureuse et terrible,
Malheur à tous tes ennemis!
Grand Jupiter, s'écria la brebis,
On me craindra : je serai donc nuisible!
Reprends tes dons, je n'en veux profiter.
Tu me formas douce et sensible :
Faire du mal me serait trop pénible;
J'aime bien mieux le supporter 2.

Moralité excellente, mais difficile à faire accepter. La brebis, en effet, paraît trop bénigne, et sa bénignité touche à la duperie. Elle ne persuadera personne. L'homme peut être amené à croire qu'il vaut micux

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Né en 1745, mort en 1819.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Apologues par du Tramblay. 4º édit. Paris, 1818.

supporter le mal que de le faire, mais à une condition: c'est qu'on lui montre qu'à faire le mal on perd encore plus qu'à le supporter; ou bien sa patience vient d'un sentiment religieux, et ce genre de sentiment ne convient pas en général à la fable.

L'autre fable, celle qui représente le genre de sensibilité ou de méditation mélancolique, est d'un auteur qui a fait des tragédies jouées avec succès, qui a été secrétaire général de l'Université sous l'Empire, qui ensin a fait des fables souvent ingénieuses et piquantes, M. Arnault.

De ta tige détachée,
Pauvre feuille desséchée,
Où vas-tu? — Je n'en sais rien.
L'orage a frappé le chêne
Qui seul était mon soutien.
De son inconstante haleine
Le zéphyr ou l'aquilon
Depuis ce jour me promène
De la forêt à la plaine,
De la montagne au vallon.
Je vais où le vent me mène,
Sans me plaindre ou m'effrayer;
Je vais où va toute chose,
Où va la feuille de rose
Et la feuille de laurier 4.

Pièce charmante, mais qui touche plutôt à l'élégie qu'à la fable. C'est le lieu commun de la fragilité des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fables d'Arnault, liv. V, fable xvi, éd. de 1825.

choses de ce monde; c'est l'idée du peu qu'est l'homme sous l'empire des événements ou du destin. Pour mieux expliquer le caractère que j'attribue à ce genre de fables, j'en prends une dans un recueil de vers tout moderne, intitulé *les Olympiades*. Cette pièce exprime la même idée que *la Feuille* de M. Arnault:

D'écume encore blanchi, le sable du rivage Dit au flot qui partait : « Pourquoi quitter ma plage? Pourquoi t'aller briser sur les rocs anguleux, Braver la haute mer et les vents furieux? »

Tout chagrin du départ des douces hirondelles, Un enfant leur criait : « Pourquoi, petits oiseaux, Au toit hospitalier ne pas rester fidèles? Pourquoi vous envoler vers des climats nouveaux? »

Enfin, mêlant sa plainte à la brise automnale, La fauvette des bois demandait tristement Aux feuilles qui tombaient au gré de la rafale Et qui tourbillonnaient mystérieusement:

« O feuilles dont l'ombrage abrita ma couvée, Pourquoi vous détacher de l'arbre paternel, Et, laissant la forêt de parure privée, Vous perdre en tournoyant sous un souffie mortel? »

Il leur fut répondu : « Rien ne vient de nous-mêmes; Nous devons obéir à des arrêts suprêmes; Ce qui nous pousse ainsi vers un but incertain, Nous tous, feuilles, oiseaux et flots, c'est le destin! »

L'idée de la fable de M. Arnault s'est généralisée dans l'apologue moderne, tournant de plus en plus à la méditation philosophique. Le caractère primitif de la fable, c'est-à-dire la leçon faite à nos vices et à nos défauts sous le masque des animaux, disparaît chaque jour davantage. Je retrouve cependant ce caractère dans une autre petite fable de M. Arnault, intitulée le Colimaçon:

Sans amis, comme sans famille, Ici-bas vivre en étranger; Se retirer dans sa coquille Au signal du moindre danger; S'aimer d'une amitié sans bornes; De soi seul emplir sa maison; En sortir, suivant la saison, Pour faire à son prochain les cornes; Signaler ses pas destructeurs Par les traces les plus impures; Outrager les plus tendres fleurs Par ses baisers ou ses morsures: Enfin, chez soi, comme en prison, Vieillir de jour en jour plus triste, C'est l'histoire de l'égoïste Et celle du colimacon 1.

Vraisemblance dans la comparaison, moralité piquante et juste, cette petite fable a presque tous les mérites du genre. Et voilà les hasards de la gloire! M. Arnault a été un des grands dignitaires de l'Université impériale. Il a été souvent applaudi au théâtre comme poëte tragique. Ce sont quelques fables ingé-

<sup>1</sup> Liv. I, fable IV.

nieuses qui sauveront surtout son nom de l'oubli.

Un autre dignitaire de l'Empire, le comte François de Neufchâteau, qui fut ministre de l'intérieur, était aussi un fabuliste. La littérature doit avoir un souvenir reconnaissant pour M. François de Neufchâteau, qui aimait les lettres et qui, pendant son ministère, placa dans les emplois publics le plus qu'il put de poëtes et d'hommes de lettres, parmi ceux qui avaient plus d'esprit que de fortune, si bien que le ministère de l'intérieur semblait devenu une des succursales du Parnasse. Le souvenir reconnaissant que nous devons avoir pour M. François de Neufchâteau ne peut aller jusqu'à admirer ses fables. Il invente comme tous les auteurs modernes; mais ses inventions sont communes, sa morale touche souvent à la civilité puérile et honnête. Je l'aime mieux quand il prend pour sujets d'anciens fabliaux qu'il met en vers avec une facilité aimable :

Il fut un temps où nos belles contrées
En mille fiefs se trouvaient séparées.

Vassaux du roi, les moindres suzerains
Étaient chez eux de petits souverains.
La France alors était demi-sauvage.
Un paysan, dans ce temps d'esclavage,
A son seigneur s'adressa tout tremblant:
« Grand chevalier, prince très-excellent,
Souffrez, dit-il, qu'un sujet ait l'audace,
A vos genoux, d'implorer une grâce! —
Qu'est-ce, voyons? — Hélas! pour mon péché,
J'ai dans ma cour un porc qui s'est làché;

Il s'est rué sur un des chiens de chasse De Votre Altesse. Ah! (j'en suis bien fâché) Mais votre chien... est resté sur la place. -Comment, coquin! Souffrir qu'un chien de race Soit immolé par un porc roturier! Puisqu'à mes pieds tu viens t'humilier, C'est ma clémence, allons, que je veux suivre; Je veux qu'on paye, à moi, haut justicier, Cent francs d'amende, et, de plus, qu'on me livre Ce méchant porc, afin d'épouvanter Tous les vilains qui voudraient l'imiter; C'est par sa mort qu'ils apprendront à vivre : Chacun saura que le porc d'un rustaud Doit respecter un mâtin comme il faut. — Mais, monseigneur, dit l'homme de village, Je me trompais; qu'ai-je dit? Ah! pardon! Mon trouble avait égaré ma raison : Car c'est moi seul qui souffre le dommage. Il est constant, dans tout le voisinage, Que votre chien a tué mon cochon. C'est, monseigneur, ce que je voulais dire. En ma faveur puis-je invoquer la loi Que vous portiez à l'instant contre moi? Vous êtes juste, et cela doit suffire. — Oui! ton verrat, sans doute, est l'agresseur, Mon chien est sage et rempli de douceur. En lui manquant, voilà ce qu'on s'attire. Je le connais : il n'aime point à rire; Vos animaux sont si mal policés! Mais le coupable est puni : c'est assez Pour cette fois. Si tu ne fais en sorte Que tes cochons soient un peu mieux appris Et qu'aucun d'eux de sa bauge ne sorte, Tu n'en seras pas quitte à pareil prix. » Disant ces mots, Son Altesse à la porte

Fit mettre alors le manant bien surpris. Le double arrêt de l'équité du prince Fut célébré dans toute la province, Et les manants comprirent quel honneur Ils devaient même aux chiens de monseigneur.

Je retranche l'épilogue, qui n'est qu'une censure plus ou moins piquante du régime féodal. Les dignitaires de l'Empire étaient restés libéraux contre l'ancien régime <sup>2</sup>.

Si j'avais une critique à faire des fables de M. François de Neufchâteau et des autres auteurs que j'ai déjà cités, je leur reprocherais surtout d'être trop longs. Je dois excepter de ce reproche M. Arnault, dont les fables ont presque toujours une précision vive et ingénieuse. La fable a besoin de précision; il faut que le récit y soit rapide; il faut aussi que l'action soit vive et prompte. La Fontaine, dit-on, développe beaucoup plus son sujet qu'Ésope et Phèdre. Son exemple a fait croire aux fabulistes modernes qu'une fable un peu

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> François de Neufchâteau, Fables et Contes en vers. IIº partie, p. 455.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. François de Neufchâteau était un des flatteurs excessifs de Napoléon I°. C'est lui qui disait à l'Empereur: « Dieu protége la France, puisqu'il vous a créé pour elle, » et qui félicitait le pape d'avoir été désigné par la Providence pour sacrer Napoléon. Il fut président du sénat jusqu'en 1806. Il avait la sénatorerie de Bruxelles. En 1814, président de la Société d'agriculture, dans un discours adressé au ro Louis XVIII, il parlait « des temps bien difficiles » qu'il avait traversée te se félicitait du gouvernement tutélaire d'un père de famille, « qui nous est enfin rendu. » Il ne fut pourtant pas compris parmi les sénateurs qui devinrent pairs de France.

développée avait plus de grâce qu'une fable courte et précise. Ici, nouveau témoignage qu'un bon exemple peut amener une mauvaise imitation. La Fontaine développe surtout les caractères et les sentiments de ses personnages; il les met en action, et, s'il les fait parler, c'est pour mieux expliquer l'action et les caractères. De cette façon, le dialogue, soutenu par l'action, nous intéresse et nous amuse : c'est le dialogue de la comédie. Le dialogue, dans les fables modernes, n'a point ce caractère. Souvent même, ces fables ont peu d'action. Elles ne sont gu'une conversation, où le fabuliste développe sa pensée et s'achemine plus ou moins vite à sa moralité. Je cherchais un petit drame, je trouve un dialogue qui ressemble aux dialogues de Lucien, dans lequel le fabuliste discute une question morale. J'ajoute que dans Lucien le dialogue est entre dieux, entre hommes, entre philosophes, entre courtisanes, tous personnages dont l'entretien n'a rien d'invraisemblable. Dans les fables modernes, l'entretien est souvent entre des êtres abstraits : la Gloire et l'Ombre, la Virgule et l'Apostrophe, la Girouette et le Paratonnerre, les Blés et les Fleurs, le Bon Grain et le Manvais. Avec de pareils personnages, si vous voulez que j'admette la fiction du langage, il faut aller jusqu'à la fiction de l'action. Inventez une action, créez des caractères, ne vous bornez pas à la parole. Mais comment, dira-t-on, faire agir de pareils personnages? — Pourquoi alors les faire parler? pourquoi l'auteur ne parle-t-il pas seul et pour son compte? pourquoi une demi-fiction, qui ne nous trompe pas assez et dont je sens d'autant mieux l'invraisemblance que le poëte semble l'avouer en ne poussant pas l'invraisemblance jusqu'au bout? Il ne faut pas s'adresser à moitié à l'imagination; il faut se jeter tout entier dans ses bras ou ne rien lui demander du tout. Derrière ces personnages abstraits et impossibles, que vous faites parler, je vois trop l'auteur qui disserte.

Je voudrais citer un exemple de ces fables qui ne sont qu'un dialogue au lieu d'être un petit drame, et un dialogue qui devient aisément trop long. Je prends, dans le recueil de M. Derbigny, fabuliste ingénieux, la fable intitulée la Girouette et le Paratonnerre:

Deux personnages de haut lieu,
Plus élevés qu'on ne l'est d'ordinaire,
La girouette et le paratonnerre,
Dans un séjour voisin des cieux,
Sur un point culminant de la machine ronde,
Laissant loin, sous leurs pieds, tout le vain bruit du monde,
S'entretenaient de leur utilité,
De leur valeur et de leur consistance:
L'une vantant sa mobile existence,
L'autre son immobilité.
« Moi, rester là, comme un terme plantée!
Disait la Girouette à la tête éventée;

Comme j'étais hier, être encore aujourd'hui,

Et demain et toujours : j'y périrais d'ennui! Non, non: l'activité, voilà mon élément; C'est là l'unique bien; je n'en connais point d'autre, Et ne troquerais pas mon lot contre le vôtre Une minute seulement. Par bonheur, Dieu merci, j'ai bien assez à faire. Travaux, plaisirs se règlent sur ma foi; Bref, on ne veut s'en rapporter qu'à moi. Aussi, prompte à servir la foule qui m'assiége, Je dis au laboureur : Demain tu peux semer ; Au pêcheur de la côte : Hâte-toi de ramer ; A l'amateur d'horticulture : Crains ce souffle glacé pour ta jeune bouture; Au vigneron gravissant ses coteaux: Attends, pour émonder, la fin de la gelée. Au jeune ambitieux, législateur imberbe, Qui veut être ministre et n'est que député : Regarde bien de quel côté Le vent souffle; rends-toi puissant par la parole, Fais foin de tout le reste et prends-moi pour boussole. Et c'est ainsi que se passent mes jours.

Le paratonnerre répond à son tour et presque aussi longuement que la girouette. Enfin, les deux interlocuteurs concluent en se disant : ... Restons ce que les hommes ont voulu que nous fussions :

Enfin je suis partout et pour tous et toujours.. »

Ne nous disputons pas, voisine; c'est assez. Des célestes fureurs dont ils sont menacés. Vous les avertissez; moi, je les en préserve!.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Valery Derbigny: Fables, centes, etc., Paris, 1853, p. 259.

Il y a assurément de l'esprit dans cette fable; mais quels discours! car ce n'est plus même un dialogue. Si, au lieu de faire une fable, l'auteur s'était contenté de faire un parallèle en vers entre la girouette et le paratonnerre, je l'aurais beaucoup mieux aimé.

Vous avez remarqué ce trait de satire lancé contre le jeune ambitieux qui veut être ministre et n'est que député. C'est un des caractères particuliers de la fable, pendant les trente ans et plus qu'a duré en France la monarchie constitutionnelle, de se railler à cœur-joie de la vie parlementaire, des députés et des ministres. On sait quelle est ma prédilection déclarée pour les temps de la monarchie constitutionnelle. Croyez-vous que j'en veuille à la fable moderne de ses railleries contre les choses et les hommes de ce temps? Tout au contraire, je l'en remercie. J'entends souvent dire aujourd'hui que le gouvernement parlementaire ne convient pas à la France; qu'il n'a été qu'un rêve plus ou moins long, mais qu'il n'a jamais eu de réalité. Voici pourtant ce qui me persuade qu'il a existé aussi réellement que quoi que ce soit en France : c'est qu'il a été très-moqué, très-raillé, et cela pendant qu'il existait, ce qui lui fait honneur. L'histoire est pleine de gouvernements qui ont été raillés le lendemain de leur chute; la monarchie constitutionnelle a été critiquée et raillée pendant sa puissance. Cette patience de l'épigramme n'a pas empèché sa mort; mais elle

honore sa vie. M. Lavalette, M. Léon Halévy, M. Viennet, nos fabulistes les plus modernes, ne se sont jamais fait faute de railler les ministres et les députés. Je dois même remarquer que, des trois fabulistes que je viens de nommer, celui qui attaque le moins les hommes et les choses du gouvernement parlementaire est celui qui n'a jamais été ministre ni député, M. Léon Halévy. Non pas qu'il n'y ait un peu de politique dans ses fables : où n'y en avait-il pas autrefois? mais c'est de la politique toute générale et qui touche de près à la morale, celle qui n'est d'aucun parti et qui s'adresse à tous les hommes. Voyez la fable intitulée le Feu d'artifice :

A Paris... non, à Tombouctou, La naissance d'un prince (on sait que c'est partout Des jours les plus heureux l'avant-coureur propice); Amenait... un feu d'artifice! Le reste vient plus tard... ou ne vient pas du tout... La nuit étincelait; la rapide fusée Sur les ailes du vent s'élançait dans les cieux, Puis bientôt retombait en ardente rosée... Les soleils agitaient leur cercle radieux: C'était un océan de feux, Soulevant ses flots d'or sous la nue embrasée... De la foule les cris joyeux Éclataient, grandissaient, s'élevaient avec eux. Cependant sur la place où jaillit la lumière, Au milieu des splendeurs de ce ciel enflammé, Brûlait modestement un pauvre réverbère, Pour le bien du passant chaque soir allumé.

D'enfants une troupe moqueuse

Le remarque, et, riant de sa clarté fumeuse :

« Voyez donc, disent-ils; le bel astre vraiment!

Et comme il brille en ce moment! »

Tout en parlant, l'un d'eux jette une pierre;

Une autre la suit, et bientôt Notre infortuné réverbère Voit en éclats voler son verre

Et s'éteint sous ce rude assaut.

Pendant cet acte de justice, On avait tiré le bouquet :

Tout ce grand fracas se mourait, Et ce feu si brillant, si glorieux... durait

Ce que dure un feu d'artifice.

Chacun alors veut rentrer au logis;

Mais par malheur on n'y voit goutte; On s'agite, on se presse, on cherche en vain sa route, Les petits sur les grands, les grands sur les petits, On s'écrase; partout le désordre et les cris,

Plaintes, querelles, gens meurtris;
C'est un tumulte, une déroute
A faire peur aux plus hardis!...
Au loin se répand l'épouvante,

Quand, par bonheur, une main bienfaisante, Du pauvre réverbère, après de longs efforts,

Ranimant la flamme expirante,
Donne un guide à la foule... On le bénit alors;
A sa lueur modeste on rend plus de justice;
Que dis-je? c'est un Dieu! c'est un astre, un sauveur!
C'est un flambeau céleste, à la clarté propice!...
Et ce peuple, envers lui de tant d'affronts complice,

Veut maintenant, en son honneur,
Que l'on tire... un feu d'artifice!

Il est en cet exemple un utile conseil.

Craignons le vain éclat des lueurs mensongères, Et des rêves trompeurs redoutons le réveil. Si, dans l'enivrement de ces feux éphémères,

On éteint partout les lumières, Au sortir d'un chaos pareil, On bénira, comme un soleil, Le plus humble des réverbères <sup>4</sup>.

Quant à M. Viennet et à M. Lavalette, tous deux députés, Dieu sait quelles libertés ils se donnent! On voit qu'ils frappent en famille. Que dites-vous, par exemple, de la fable du *Chêne et du Lierre* de M. Lavalette?

Un chêne à la tête superbe Semblait régner sur les bois d'alentour. Auprès de lui, rampant sous l'herbe, L'humble lierre lui dit un jour : « Soyez mon protecteur, mon maître; Souffrez qu'à vous je m'attache, et peut-être, Si par yous je puis parvenir, Mon tour viendra de vous servir. Ah! quel honneur pour moi, seigneur, si votre tête, Brillante désormais en dépit de l'hiver, Acceptait mon feuillage vert! » Devant la vanité, la prudence s'arrête, Et puis on aime à protéger. Le lierre donc grimpa, tourna, gagna le faîte; Mais l'arbre eut à souffrir de ce luxe étranger : A ses rameaux étreints la séve arrive à peine; Bientôt se dessèche le tronc. Et longtemps avant l'âge on vit tomber le chêne Sous la hache du bûcheron.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Léon Halévy, Fables, liv. III, fable v, édit.de 1845.

Hommes d'État, ma fable vous regarde : Le lierre, vil flatteur, veut croître à vos dépens; Il s'attache à vous; prenez garde! Plus que vos ennemis redoutez vos clients.

## Que pensez-vous de l'Os à ronger de M. Viennet?

Un jeune groom, espiègle assez malin,
Agitant un os dans sa main,
Donnait en plein air audience
Aux chiens et chats de son logis,
Qui, léchant leur museau d'avance
Et sur leur derrière accroupis,

Dévoraient de leurs yeux, brillants d'impatience, Le rogaton qui leur était promis.

— Çà, dit le groom, quel en est le plus digne? Je prétends le savoir avant de faire un choix.

Rangez-vous tous sur une ligne, Et que chacun fasse valoir ses droits.

— Nuit et jour, dit le dogue, on sait bien que je veille; En paix, grâce à mes soins, notre maître sommeille;

Et, l'autre jour, un polisson, Qui médisait de la maison,

Dans ma gueule sanglante a laissé son oreille. —

Le chien qui gardait les brebis Vante à son tour sa vigilance : Jamais loups ne l'avaient surpris ; Il imposait par sa vaillance A ces terribles ennemis.

Un vieux chat, composant sa mine papelarde, Compta les rats et les souris Que dans sa vie il avait pris: Des caves jusqu'à la mansarde Il n'en restait gros ni petits, Tant il était de bonne garde. A la course, à l'arrêt, je puis tout défier,
S'écrie enfin le chien de chasse;
Je flaire à deux cents pas le lièvre et la bécasse,
Et mon maître jamais n'a manqué de gibier.
— C'est bien! vous le servez ainsi qu'il faut le faire,
Dit le groom. C'est très bien! votre zèle est parfait;
Vous en recevrez le salaire.

Et toi, mon griffon, qu'as-tu fait?

- Moi, répond le griffon, dont le poil sec et rêche
Se dressait de plaisir à cet appel si doux,

Je n'ai tué ni rats ni loups ; Mais je vous suis partout, je vous aime et vous lèche, Ét me ferais tuer pour vous.

— A merveille, ma pauvre bête! Prends cet os, il est ta conquête, Reprit le groom en le flattant; Et dans tout pays de la terre, Despotique ou parlementaire, Un ministre en eût fait autant.

Mettez, au lieu d'un os, une place importante :
De postulants divers la foule se présente ;
L'un est grand politique ou savant magistrat,
L'autre a pour son pays cent fois risqué sa vie ;
D'autres ont fait briller leurs talents, leur génie,
Leur amour pour le roi, leur zèle pour l'État,
Leur dévouement à la patrie.
On les loue, on les glorifie ;
Mais qu'il arrive un sot dont l'unique valeur
Soit d'être, en toute circonstance,
Le plat valet de monseigneur,
Le sot aura la préférence 4.

<sup>1</sup> Fables de M. Viennet, 2º édit., liv. III, fable II,

Quelque plaisir rétrospectif que puissent me faire ces malices politiques qui me reportent à nos anciennes institutions et m'en prouvent la réalité libérale, j'avoue cependant que ces moralités ne me semblent pas valoir, dans la fable, les moralités générales, celles qui ne sont d'aucun temps particulier, mais de tous les temps et de tous les pays. C'est une moralité générale, par exemple, que celle de la fable de M. Lavalette intitulée le Jeune Lapin et le Renard:

Un lapin, dans cet âge heureux
Qui ne connaît soucis ni peine,
Folâtrait près de sa garenne.
Un ami cependant faisait faute à ses jeux:
Point de plaisir complet si l'on n'est au moins deux.
Tout à coup s'offrit à sa vue
Un animal d'une espèce inconnue..
C'était maître reporte qui lui dit : « Mon cousin

C'était maître renard, qui lui dit : « Mon cousin, Puisqu'un heureux hasard aujourd'hui nous rassemble,

Embrassons-nous, jouons ensemble.

J'ai toujours aimé le lapin.
Le lapin, oh! oui, je le prise
Seul plus que tous les animaux,

J'en fais serment. J'ai des défauts; Mais ma vertu, c'est la franchise. »

Ces mots ont du lapin décidé le refus ; Il s'enfuit au terrier, et là, par la fenêtre :

"Toi, franc! je le croyais peut-être;
Tu l'as dit: je ne le crois plus.
Une vertu dont on se vante
M'est suspecte; elle m'épouvante.

Je vous suis inconnu : vous me tendez les bras!
Grand merci, mais n'approchez pas. »

Même caractère dans la fable de M. Viennet, les Deux Almanachs:

Un almanach de l'an passé, Étant sur un bureau côte à côte placé Près de l'almanach de l'année. Lui disait: « Cher voisin, quel crime ai-je donc fait Ou'on ait si brusquement changé ma destinée? Mon maître, chaque jour, m'ouvrait, me consultait; Et maintenant ma basane fanée A la poussière, aux vers demeure abandonnée, Tandis que le capricieux Semble avoir pour toi seul et des mains et des yeux.» L'autre almanach, tout frais doré sur tranche, Lui répondit : « Mon pauvre ami, Tu n'es plus de ce temps, et le tien est fini. Ouand nous en sommes au dimanche. Tu n'es encor qu'au samedi. Ne t'en prends qu'à ton millésime. Si, grâce au mien, je suis ce que tu fus, J'aurai mon tour, et mon seul crime Sera d'avoir compté douze lunes de plus.» Ainsi tout passe et change en ce monde fragile. N'être plus de son temps, c'est comme n'être pas. Les hommes sont charmants tant qu'on leur est utile ; Qui ne l'est plus ne voit que des ingrats. Résignez-vous à ces tristes pensées, Gens d'autrefois, puissances renversées, Vieux serviteurs, anciens soldats, Amants trahis, beautés passées : Vous êtes de vieux almanachs 1.

La fable, depuis Ésope, n'a donc pas changé de ca-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Liv. H. fable x.

ractère: elle est vouée à la moralité générale, à celle qui règle la vie humaine, qui avertit et conseille le monde, et non à la moralité politique, à celle qui se rapporte à certaines institutions et à certains temps. Comme l'homme, sous tous les régimes, a à peu près les mêmes défauts et les mêmes vices, la fable, en restant dans le domaine de la moralité générale, trouve toujours à qui s'adresser; et les bonnes fables de notre temps ont le même caractère que les fables antiques: elles enseignent la sagesse du monde, celle de l'expérience.

Cette moralité générale de la fable doit-elle cependant se borner toujours à la sagesse de l'expérience, sagesse peu élevée et qui n'a de préceptes que pour les jours ordinaires de la vie? Ayez de grands devoirs à rem. plir ou de grands malheurs à supporter, la sagesse de l'expérience ou de la fable nous laisse au dépourvu. Elle n'a rien à nous dire ces jours-là; elle nous renvoie à de plus hauts conseils. Quelques auteurs aussi et, par exemple, les auteurs de paraboles en Allemagne, ont cru qu'il serait possible de donner à la fable une vocation plus élevée, et de la ramener peu à peu au genre des grandes et belles paraboles de l'Ancien et du Nouveau Testament. Cette tentative était difficile, en France surtout, où la Bible n'étant pas un livre de lecture universelle, comme en Angleterre et en Allemagne, la littérature n'a guère l'habitude des préceptes pieux et moraux. Je ne veux pas dire que les écrivains qui, chez nous et de nos jours, ont tâché de donner à la fable cette mission plus grave et plus touchante ont entièrement échoué dans leur entreprise : je ne me consolerais pas d'un pareil échec. Je ne veux pas dire non plus pourtant qu'ils aient entièrement réussi. Parmi les fabulistes que je connais, qui se sont essayés dans ce genre, j'en prendrai deux plutôt comme exemples que comme modèles.

Le premier est M. de Gérando, qui était conseiller d'État sous la Restauration et sous la monarchie de 1850, de plus membre de l'Institut, homme excellent et très-honnête, qui avait une bonté réelle, un peu gâtée seulement par l'exercice de la philanthropie. Il en avait pris quelque chose de banal et de convenu qui lui faisait tort. Les qualités qu'il avait valaient mieux que celles qu'il pratiquait. Il avait composé des fables qu'il n'avait pas publiées. Son fils, M. le baron de Gérando, procureur général à la cour de Metz, les a fait paraître sous le nom de Fabuliste des Familles. Ce titre indique la pensée de l'auteur et de l'éditeur, et il indique aussi le genre de jugement que nous devons en porter. Il ne faut pas juger ces fables comme un ouvrage destiné au public, mais à la famille. C'est une sorte de cours d'éducation, une suite de leçons sous forme de fables, adaptées à l'âge, aux qualités et aux défauts des enfants de l'auteur. Les récits y sont moins

importants que la moralité, et cette moralité elle-même ne procède pas de l'expérience : elle vise plus haut. Elle n'enseigne pas seulement à éviter le mal et le malheur; elle n'apprend pas la pratique de la vie, elle tourne aux préceptes et aux conseils moraux, elle prêche la vertu et la sagesse, elle rappelle les quatrains de Pibrac. La fable y sert à introduire le lecteur à la science du bien. Il faut donc, pour goûter le Fabuliste des Familles, être très-bon père comme l'était M. de Gérando, ou très-bon fils comme l'a été son fils. Il est vrai qu'avec ces qualités-là les enseignements moraux de la fable deviennent superflus.

Je voudrais citer quelques-unes de ces fables de M. de Gérando, qui s'approchent de la parabole. Mais, comme je craindrais de ne pas pouvoir en faire sentir le mérite, puisqu'il faudrait pour cela être sûr des dispositions morales du public, j'aime mieux prendre une fable qui se ressent plus de la malice de l'apologue, et dont l'auteur n'avait certes point pris l'idée et le modèle dans sa famille, la fable du Dindon et des Canards sauvages:

Ce sont de bonnes gens que les canards sauvages. Sauvages!... Un tel nom à tort leur est donné, Car ils savent fort bien goûter les avantages D'un état social sagement ordonné.

L'auteur décrit sans précision, mais avec une sorte de grâce et de bonhomie « cette volante république, »

sa marche à travers les airs quand ils volent en triangle, chacun venant à tour de rôle prendre la pointe du triangle, qui est le poste le plus fatigant.

Or donc, un jour, la bande voyageuse,
Au bord d'une mare fangeuse,
Ayant mis pied à terre, en paix se reposait,
Semblait par mille jeux célébrer une fête,
Glissait sur l'eau, plongeait, puis secouait la tête,
Baissait, pliait le cou, nageait et replongeait.
Sire dindon la voit; son étroite cervelle

Raisonne ainsi: Diantre! il serait fort doux Que tout ce monde-là, pour nous, Employât ses soins et son zèle. Donc il s'avance gravement,

De son rouge jabot déployant l'ornement
Et pavoisant sa queue et gonflant son plumage,
Faisant de son glou-glou retentir le rivage.

— Or çà, messieurs, ditil, je viens me présenter
Pour être citoyen de votre république.
Je suis plus gros que vous; voulez-vous m'adopter?
Ce sera faire un trait de bonne politique.

Cette alliance au sénat des canards N'offre pas un grand avantage; On l'admet cependant avec beaucoup d'égards. Au milieu d'eux, Dindon planté sur le rivage, En chacun voit d'avance autant de serviteurs,

Leur sourit avec complaisance, Calculant à son gré sur leur obéissance, D'un avenir oisif se promet les douceurs.

C'est bien, dit-il, qu'on se dépêche!
Mes amis, j'ai faim; de la pêche
Que l'on m'apporte ici les dons,
Et vous autres, pour moi, chassez aux moucherons!
On se regarde... on rit; sans dire une parole,

Le signal est donné, la troupe part et vole.

Voyez donc ces coquins, ils me laissent ici!
Déjà de ma personne on prend un tel souci!
Ces gens ingrats, serviteurs infidèles,
Ne m'emportent pas sur leurs ailes!
Pendant qu'il parle ainsi, déjà vers l'horizon
La bande arrive, oubliant le dindon.

La fable est jolie et porte avec elle sa conclusion : elle n'avait donc pas besoin de moralité; mais, comme dans ce genre de fables instructives la moralité est plus importante que le récit, le Fabuliste des Familles a cru qu'il fallait expliquer la leçon de la fable; soin bien inutile et dangereux, car sa moralité est lourde et mal exprimée; elle a de plus le défaut de ne pas s'accorder avec la fable :

Sur l'échange des biens toute amitié se fonde. Le mépris, seul retour qui soit digne de lui, Tombe sur qui ne sait s'oublier pour autrui. Donner pour recevoir, c'est la loi de ce monde.

Je prenais la fable pour le récit des mésaventures de la vanité, et, comme ces mésaventures sont toujours instructives, il y avait là pour nous une leçon suffisante. En y ajoutant un précepte d'économie politique sur l'échange des biens, l'auteur trouble le sens de sa fable. Le dindon aurait eu quelque chose à donner aux canards, que, s'il l'avait donné d'un air vaniteux et en sot, il n'aurait pas moins mérité d'ètre laissé seul.

M. de Gérando est un moraliste plutôt qu'un fabuliste; aussi, parmi les maximes d'éducation morale que son fils a mises à la suite de ses fables, il y en a plusieurs qui sont d'un grand sens ou d'une finesse d'observation remarquable même. Je les aime mieux détachées comme elles sont, que si elles étaient précédées d'une mise en action, c'est-à-dire d'une fable qui s'accorderait plus ou moins bien avec la maxime morale. Voyez, par exemple, cette pensée si juste et si bien exprimée : « Le fanatisme, dans la religion, est l'alliance des passions qu'elle condamne avec les dogmes qu'elle professe. » Et cette autre, si fine et si délicate : « Les égards expriment le sentiment, comme le langage exprime la pensée. » Qu'auraient gagné ces pensées à être accompagnées d'une fable? L'allégorie leur aurait ôté leur précision, et elles pénètrent micux dans l'esprit sous forme de maxime que sous forme d'emblème et d'apologue.

Les auteurs de paraboles partent en général de la pensée morale pour arriver à l'allégorie; ils trouvent l'image après avoir trouvé l'idée. Il n'y a de bonnes paraboles, selon moi, que celles où l'image et l'allégorie sont enfantées du même coup. Le second ouvrage dont je veux parler, l'Ésope chrétien, fables par M. Louis Tremblay, est un exemple fort curieux de cette désunion qui se manifeste souvent, dans les paraboles modernes, entre la moralité et l'allégorie, entre le fond et la forme. Il y a dans M. Tremblay un moraliste et un poëte, un moraliste chrétien dont les pensées, par leur principe et par leur but, sont fort élevées au-dessus des lecons ordinaires de l'apologue ésopique, c'est-à-dire au-dessus de la sagesse de l'expérience. Le poëte aussi, quoique j'aie à reprocher à M. Tremblay un peu d'incorrection et de diffusion dans son style, est souvent bien inspiré. Ses pensées et ses sentiments valent mieux que son expression. Mais le principal défaut de ses fables est la désunion visible du fond et de la forme; de la maxime morale et du récit allégorique. L'auteur qui, comme M. de Gérando, est un moraliste plutôt qu'un fabuliste, invente médiocrement ses allégories et surtout ne sait pas raconter. J'ai dit, dans la première leçon, que la fable n'est souvent qu'une image développée et poussée jusqu'à l'allégorie. M. Tremblay, dans ses fables, en reste souvent à l'image, et, quand il va jusqu'à l'allégorie, ce n'était, en vérité, point la peine : l'image suffisait pour exprimer la pensée morale. Ce que l'allégorie y ajoute est inutile et nuit même à la vivacité du précepte moral. Ainsi, dans la fable le Canard et les Poussins, l'auteur a pour moralité une des plus piquantes pensées du duc de Lévis : « Tout est grand dans le temple de la faveur, excepté les portes, qui sont si basses qu'il faut y entrer en rampant. » Qu'est-ce qu'ajoute à l'idée, si bien exprimée par cette image, l'histoire du

canard qui veut entrer dans la cage des poussins et leur dérober leur nourriture, mais qui, ne pouvant pas pénétrer par les barreaux trop serrés, passe en rampant par-dessous la cage? La phrase du duc de Lévis, toute courte qu'elle est, fait une parabole plus piquante et plus significative que la fable entière de M. Tremblay. La difficulté de mettre un parfait accord entre le récit et la moralité se retrouve aussi dans cette fable. L'auteur qui est poëte, moins la correction et la précision, s'est laissé aller à décrire la basse-cour, et j'aime sa description :

J'ai pris plaisir à voir souvent tout un long jour,
Depuis le perchoir jusqu'à l'auge,
Le peuple qui glapit, qui glousse, qui patauge;..
Enfin, je l'avouerai, j'aime une basse-cour.
Et savez-vous pourquoi? c'est que sur notre terre,
Ce bonheur que l'on pare avec des noms si doux,
Ce bonheur dont on parle et que l'on ne voit guère,
Il est là complet, savez-vo.?

Pour moi, chercheur soigneux, infatigable, Je n'ai rien vu, je ne sais rien

D'heureux comme un canard, surtout quand il pleut bien. Savez-vous rien aussi d'un aspect plus aimable,

De plus charmant et de plus gracieux, Qu'une poule au milieu de ses poussins joyeux, Dont l'essaim frétillant court et vole autour d'elle? Non, je ne connais pas de tableau plus charmant, Lorsque le groupe accourt à la voix maternelle Et va sous son giron se blottir mollement, Que de voir çà et là sortir à tout moment Une tête passant au travers de chaque aile. Il y a de la grâce et de la facilité dans cette description; je commence même à m'intéresser aux canards et aux poussins. Tout à coup la scène change, et le canard devient un vaurien qui réussit en rampant. Cette brusque péripétie me déconcerte. La moralité s'applique aux courtisans qui se font plats pour réussir, et la fable me conviait à admirer le bonheur du canard, quand il pleut bien. Où est le rapport entre la pensée morale et le récit?

Dans M. Tremblay pourtant, l'invention jaillit souvent en même temps que la réflexion, la fable en même temps que la moralité, et alors son inspiration, toujours élevée, produit une fable ou plutôt une parabole qui mérite vraiment ce nom. Voyez la pièce intitulée Pauvre petit:

Pauvre petit! De l'école chassé, Viens, mon fils! Ces maîtres sévères N'ont point des entrailles de mères. Viens donc, et, dans mes bras pressé, Disait la mère, oublions leurs colères.

Dix ans après : Va-t'en, maudit! Pour le prix de mes sacrifices, Dans le plus amer des calices Tu ne m'as fait boire, ô bandit! Que des larmes et des supplices, Disait-elle au pauvre petit.

J'ai achevé la tâche que je m'étais donnée, et j'ai

étudié la fable sous les diverses formes qu'elle a reçues du génie des fabulistes de l'antiquité et des temps modernes; je n'ai pas même voulu oublier le retour que la fable de nos jours a fait vers la parabole évangélique, heureux de reconnaître, en finissant, la seule nouveauté que la fable se soit permise depuis la Fontaine, et qu'elle avait droit de se permettre, puisqu'en visant à une moralité plus élevée, elle cherchait le nouveau modèle qu'elle entrevoyait, du côté où notre grand fabuliste avait souvent eu tort de ne pas chercher le sien.

## NOTES

DU SECOND VOLUME

PAGE 156. Première note. - Dialogue d'Ulysse et du Loup.

ulysse, s'adressant au loup.

Hé! qui étais-tu, quand tu étais homme?

LE LOUP.

J'étais un scrupuleux procureur.

BLYSSE.

Je t'entends : c'est-à-dire que tu dévorais tes parties

LE LOUP.

Non. Je ne faisais que les gruger.

ULYSSE.

La distinction est d'une conscience délicate.

LE LOUP.

Oh, ça toujours été mon faible que la conscience.

ULYSSE.

Je vois bien que ce n'était pas ton fort.

LE LOUP.

Ma foi, j'ai gagné à ma métamorphose : j'exerce ici mes talents avéc impunité.

LLYSSE.

Mais il me semble que, dans ces bois, le gibier ne vient pas te chercher.

LE LOUP.

Voilà le diable. Il m'évite avec soin, au lieu qu'étant procureur, les hommes venaient se mettre sous ma dent. Que je mangeais de friands morceaux!

Air : La bonne aventure, ô gay!

Quand un procureur a faim, Partout il pâture; Et, s'il trouve en son chemia Ou la veuve ou l'orphelin, La bonne aventure O gay! La bonne aventure!

HLYSSE

Tu as l'air d'en avoir bien expédié?

Pas tant que je l'aurais voulu.

ULYSSE.

Ho çà babillard, veux-tu redevenir homme?

LE LOUP.

Non. J'aime mieux croquer ici sûrement ce que je rencontre, que d'avoir des mesures à garder avec la justice.

ULYSSE.

O l'indigne loup! Je ne sais qui me tient...
LE LOUP, s'en allant.

Va, si j'étais plus affamé que je ne le suis, je te ferais voir ce que c'est qu'un loup enté sur un procureur.

(Théâtre de la foire, t. III. — Les Animaux raisonnables, par Euselier, Scène III.)

Page 156. Deuxième note.

### LE LION ET LE MARSEILLOIS.

Un jour un Marseillois, trafiquant en Afrique, Aborda le rivage où fut jadis Utique. Comme il se promenait dans le fond d'un vallon, Il trouva nez à nez un énorme lion A la longue crinière, à la gueule enflammée, Terrible et tout semblable au lion de Némée.

Le plus horrible effroi saisit le voyageur : Il n'était pas Hercule, et, tout transi de peur. Il se mit à genoux et demanda la vie. Le monarque des bois, d'une voix radoucie. Mais qui faisait encor trembler le Provencal. Lui dit en bon français : « Ridicule animal. Tu veux donc qu'aujourd'hui de souper je me passe! Écoute, j'ai d'iné, je veux te faire grâce. Si tu peux me prouver qu'il est contre les lois Que le soir un lion soupe d'un Marseillois. » Le marchand, à ces mots, conçut quelque espérance. Il avait eu jadis un grand fonds de science. Et, pour devenir prêtre, il apprit du latin; Il savait Rabelais et son saint Augustin. D'abord il établit, selon l'usage antique, Quel est le droit divin du pouvoir monarchique; Qu'au plus haut des degrés des êtres inégaux L'homme est mis pour régner sur tous les animaux : Que la terre est son trône, et que, dans l'étendue, Les astres sont formés pour réjouir sa vue. Il conclut qu'étant prince, un sujet africain Ne pouvait, sans pécher, manger son souverain. Le lion, qui rit peu, se mit pourtant à rire, Et, voulant par plaisir connaître cet empire. En deux grands coups de griffe il dépouilla tout nu De l'univers entier le monarque absolu. Il vit que ce grand roi lui cachait sous le linge Un corps faible monté sur deux fesses de singe, A deux minces talons deux gros pieds attachés, Par cinq doigts superflus dans leur marche empêchés; Deux mamelles sans lait, sans grâce, sans usage; Un crâne étroit et creux couvrant son plat visage, Tristement dégarni du tissu de cheveux Dont la main d'un barbier coiffa son front crasseux. Tel était, en effet, ce roi sans diadème, Privé de sa parure et réduit à lui-même. Il sentit qu'en effet il devait sa grandeur Au fil d'un perruquier, aux ciseaux d'un tailleur. a Ah! dit-il au lion, je vois que la nature Me fait faire en ce monde une triste figure. Je pensais être roi; j'avais certes grand tort,

Car vous êtes le maître en étant le plus fort. Mais songez qu'un héros doit dompter sa colère: Un roi n'est point aimé, s'il n'est point débonnaire. Dieu, comme vous savez, est au-dessus des rois. Jadis, en Arménie, il vous donna des lois, Lorsque, dans un grand coffre, à la merci des ondes, Tous les animaux purs, ainsi que les immondes, Par Noé mon aïeul enfermés si longtemps, Respirèrent enfin l'air natal de leurs champs : Dieu fit avec eux tous une étroite alliance, Un pacte solennel. - Oh! la plate impudence! As-tu perdu l'esprit par excès de frayeur? Dieu, dis-tu, fit un pacte avec nous! - Oui, Seigneur; Il vous recommanda d'être clément et sage, De ne toucher jamais à l'homme son image; Et. si vous me mangez, l'Éternel irrité Fera paver mon sang à votre majesté. - Toi, l'image de Dieu! toi, magot de Provence! Conçois-tu bien l'excès de ton impertinence? Montre l'original de mon pacte avec Dieu. Par qui fut-il écrit? en quel temps? dans quel lieu? Je vais t'en montrer un plus sûr, plus véritable : De mes quarante dents vois la file effroyable, Ces ongles dont un seul pourrait te déchirer, Ce gosier écumant prêt à te dévorer, Cette gueule, ces yeux d'où jaillissent les flammes. Je tiens ces heureux dons du Dieu que tu réclames. Il ne fait rien en vain : te manger est ma loi ; C'est là le seul traité qu'il ait fait avec moi. Ce Dieu, dont mieux que toi je connais la prudence. Ne donne pas la faim pour qu'on fasse abstinence. Toi-même as fait passer sous tes chétives dents D'imbéciles dindons, des moutons innocents, Qui n'étaient pas formés pour être ta pâture. Ton débile estomac, honte de la nature. Ne pourrait seulement, sans l'art d'un cuisinier, Digérer un poulet, qu'il faut encor payer, Si tu n'as point d'argent, tu jeûnes en ermite, Et moi, que l'appétit en tout temps sollicité, Conduit par la nature attentive à mon bien, Je puis t'avaler cru, sans qu'il m'en coûte rien,

Je te digérerai sans faute en moins d'une heure. Le pacte universel est qu'on naisse et qu'on meure; Apprends qu'il vaut autant, raisonneur de travers, Être avalé par moi que rongé par les vers. - Sire, les Marseillois ont une âme immortelle : Ayez dans vos repás quelque respect pour elle. - La mienne apparemment est immortelle aussi. Va, de ton esprit gauche elle a peu de souci. Je ne veux point manger ton âme raisonneuse: Je cherche une pâture et moins fade et moins creuse. C'est ton corps qu'il me faut. Je le voudrais plus gras; Mais ton âme, crois-moi, ne me tentera pas. - Vous avez sur ce corps une entière puissance; Mais, quand on a dîné, n'a-t-on point de clémence? Pour gagner quelque argent j'ai quitté mon pays; Je laisse dans Marseille une femme et deux fils; Mes malheureux enfants, réduits à la misère, Iront à l'hôpital, si vous mangez leur père. - Et moi, n'ai-je donc pas une femme à nourrir? Mon petit lionceau ne peut encor courir, Ni saisir de ses dents ton espèce craintive. Je lui dois la pâture : il faut que chacun vive. Eh! pourquoi sortais-tu d'un terrain fortuné, D'olives, de citrons, de pampres couronné? Pourquoi quitter ta femme et ce pays si rare, Où tu fêtais en paix Magdeleine et Lazare? Dominé par le gain, tu viens dans mon canton Vendre, acheter, troquer, être dupe et fripon; Et tu veux qu'en jeunant ma famille pâtisse De ta sotte imprudence et de ton avarice! Réponds-moi donc, maraud? - Sire, je suis battu, Vos griffes et vos dents m'ont assez confondu; Ma tremblante raison cède en tout à la vôtre. Oui, la moitié du monde a toujours mangé l'autre : Ainsi Dieu le voulut, et c'est pour notre bien. Mais, sire, on voit souvent un malheureux chrétien, Pour de l'argent comptant qu'aux hommes on préfère, Se racheter d'un Turc et payer un corsaire. Je comptais à Tunis passer deux mois au plus. A vous y bien servir mes vœux sont résolus: Je vous fersi garnir votre charnier auguste

De deux bons moutons gras, valant vingt francs au juste-Pendant deux mois entiers ils vous seront portés, Par vos correspondants chaque jour présentés; Et mon valet chez vous restera pour otage. Ce pacte, dit le roi, me plaît bien davantage Oue celui dont tantôt tu m'avais étourdi. Viens signer le traité; suis-moi chez le cadi; Donne des cautions. Sois sûr, si tu m'abuses, Que je n'admettrai point tes mauvaises excuses, Et que, sans raisonner, tu seras étranglé Selon le droit divin dont tu m'as tant parlé. » Le marché fut signé; tous les deux l'observèrent, D'autant qu'en le gardant tous les deux y gagnèrent. Ainsi, dans tous les temps, nosseigneurs les lions Ont conclu leurs traités aux dépens des moutons. (Voltaire, Satires, édit. de Kelh, t. XIV, p. 209.)

Page 175. - Dialogue d'Ulysse et du Cochon.

ULYSSE.

Il n'est rien tel que d'être homme. Veux-tu retourner dans la Grèce avec moi?

LE COCHON.

Je ne suis pas si fou.

ULYSSE.

Tu vivras dans ma cour.

LE COCHON.

Je serais votre esclave. Vivent nos étables! nous y sommes tous camarades, comme cochons.

ULYSSE.

Suis moi, mon cher, tu seras mon favori.

LE COCHON.

Votre valet! Je veux rester cochon toute ma vie; c'est ma première vocation.

ULYSSE.

Encore un coup, mon ami, quitte ta sale figure. Viens avec moi dans Ithaque. Je t'y donnerai un bon emploi et une belle femme.

#### LE COCHON.

Ain : Si le roi me voulait donner.

Quand vous me pourriez donner Gircé votre mie, Pour/me faire abandonner Mon aimable truie, Je dirais, sans barguigner: Reprenez votre Circé; J'aime mieux ma truie, O gay! J'aime mieux ma truie,

Théâtre de la foire, tome III. — Les animaux raisonnables, Scène 5).

Page 216. - Fable de Milton.

#### DE RUSTICO ET HERO.

Rusticus ex malo sapidissima poma quotannis
Legit et urbano lecta dedit domino:
Hinc incredibili fructûs dulcedine captus,
Malum ipsam in proprias transtulit areolas.
Hactenus illa ferax, sed longo debilis ævo,
Mota solo assueto, protinus aret iners.
Quod tandem ut patuit domino, spe lusus inani,
Damnavit celeres in sua damna manus,
Atque ait: Heu quanto satius fuit illa coloni,
Parva licet, grato dona tulisse animo!
Possem ego avaritiam frænare gulamque voracem;
Nunc periere mihi et fœtus et ipse parens.

(Poëmes latins de Milton. Londres, 1747, p. 327.)

PAGE 225. — Extrait du deuxième factum de Furetière. Amsterdam, 1686, page 20.

« Jean de la Fontaine n'a pas été plus heureux que Boyer et que Le Clerc, quand il a voulu mettre quelque pièce sur le théâtre. Les comédiens n'en ont pas osé faire une seconde représentation, de peur d'être lapidés. Il a aspiré jusqu'à faire un opéra, et il s'est plaint, dans un conte du Florentin, que le sieur Lully l'avait enquinaudé; mais cet effort n'a servi qu'à donner au sieur Quinault le plaisir de voir qu'il y avait en France un auteur qui lui était inférieur en capacité. Il se vante d'un malheureux talent qui le fait valoir : il prétend qu'il est original en l'art d'envelopper des saletés et de confire un poison fatal aux âmes innocentes: de sorte qu'on lui pourrait donner à bon droit le titre d'Arétin mitigé. C'est ce qui l'a mis en réputation chez les coquettes, et c'est ce qui l'a longtemps éloigné de l'Académie, dont il a brigué une place pendant sept années. L'opposition qu'on y forma fut poussée si loin que, quand on parla de son élection, on jeta sur le bureau un de ses ouvrages, où la piété et la pudeur étaient tellement offensées que les plus sages se déclarèrent contre lui; si bien qu'il n'est redevable de son admission qu'aux ennemis qu'avait alors son compétiteur. On lui reprocha qu'il avait été obligé de faire imprimer clandestinement ses ouvrages, craignant la censure et la punition des magistrats de police. Je ne sais par quel bonheur il l'a évitée; car, dans les contes dont il se pare le plus, il y a des choses si scandaleuses qu'elles choquent absolument les bonnes lois et notre religion; jusques là que, dans celui de la Coupe enchantée, il donne tant d'éloges au cocuage volontaire, que quelques-uns pourraient conclure de là qu'il y a apparence qu'il s'en est bien trouvé. Aussi n'en a-t-il pu infecter le public que par l'entremise d'une comédienne qui a été sa digne commissionnaire pour faire le débit de cette marchandise de contrebande. En reconnaissance, il l'a traitée d'héroïne et il lui a dédié un de ses ouvrages i, dont il a été récompensé de la même manière que le poëte des Visionnaires 2:

Ces vers valent cent francs, à vingt francs le couplet.

— Allez, je vous promets un habit tout complet.

« Tout ce qu'il a pu faire pour sa chère Académie, a été d'y donner une grande assiduité et de témoigner le grand amour qu'il a pour elle ou plutôt pour les jetons qu'on y gagne, dont il est si avide qu'il s'en fait indemniser par ceux qui sont cause qu'il s'en absente. D'ailleurs, comme la force de son génie ne s'étend que sur les saletés et les ordures sur lesquelles il a médité toute sa vie, il a le malheur de

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le conte de Belphégor, dédié à Mue Champmeslé.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Desmarets de Saint-Sorlin, membre de l'Académie.

voir que les plus sages de l'Académie s'opposent à recevoir tous les mots de sa connaissance, ce qui fait que toute sa prétendue capacité lui devient inutile. Elle est telle, qu'après avoir exercé trente ans la charge de maître particulier des eaux et forêts, il avoue qu'il a appris dans le *Dictionnaire universel* ce que c'est que du bois en grume, qu'un bois marmenteau, qu'un bois de touche, et plusieurs autres termes de son métier qu'il n'a jamais sus. Toute sa littérature consiste en la lecture de Rabelais, de Pétrone, d'Arioste, de Bocace et de quelques auteurs semblables. »

Celui de Furetière.

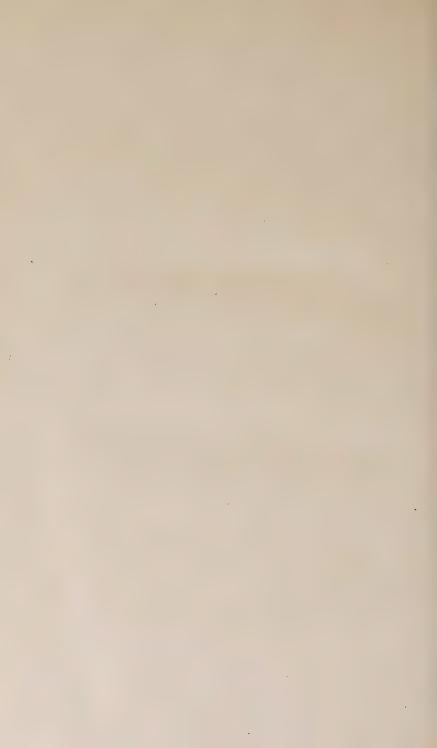

# TABLE

## DU SECOND VOLUME

| bles de la Fontaine                                                                                                                                                 | 1   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Quinzième Leçon. — De la destinée de l'homme et des diverses professions de la vie dans les fables de la Fontaine                                                   | 34  |
| Seizième leçon. — De la censure de la société et de l'individu dans les fables de la Fontaine                                                                       | 61  |
| Dix-septième leçon. — La morale des fables de la Fontaine jugée par Rousseau                                                                                        | 91  |
| Dix-ногтіèме Leçon. — La Fontaine philosophe. — L'âme des bêtes                                                                                                     | 111 |
| Dix-neuvième Leçon. — Suite du chapitre précédent. — Le système du père Bougeant                                                                                    | 134 |
| VINGTIÈME LEÇON. — La condition des animaux est-elle supérieure à la condition humaine? La Fontaine et J. J. Rousseau                                               | 155 |
| Vinct et unième leçon. — Pourquoi Boileau n'a-t-il pas parlé de<br>la Fable et de la Fontaine dans l'Art Poétique? L'école de la<br>Fontaine au dix-septième siècle | 181 |
| VINCT-DEUXIÈME LEÇON. — Les Fabulistes contemporains de la Fon-<br>taine. — Ménage. — Commire. — Furetière — Fieubet. —<br>Grécourt. — Lenoble. — Fénelon.          | 215 |

| 478 TABLE DU SECOND VOLUME.                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| VINGT-TROISIÈME LEÇON. — Les Fabulistes du dix-huitième siècle.<br>— Une fable de Voltaire. — Lamotte. — Richer | 243 |
| Vingt-quatrième leçon. — Les Fabulistes du dix-huitième siècle.<br>— Florian                                    | 276 |
| Vingt-cinquième leçon. — Le père Desbillons. — L'abbé Aubert.<br>— Le Bailly                                    | 307 |
| Vingt-sixième leçon. — Les Fabulistes anglais du dix-huitième siècle                                            | 348 |
| Vingt-septième leçon. — Les Fabulistes allemands du dix-huitième siècle. — Lessing                              | 381 |
| Vingt-huitième leçon. — De la Fable et des Fabulistes au dix-<br>neuvième siècle                                | 455 |
| Notes                                                                                                           | 467 |

### CORRECTIONS POUR LE SECOND VOLUME

Page 19, vers la fin. Au lieu de : « Bossuet dit, dans son Oraison funèbre de la duchesse de Bourgogne, » il faut lire : « de la duchesse d'Ortéans. »

Page 205, dernière ligne. Au lieu de: « Saint-Malo, » il faut lire « Saint-Malo, »

# TABLE ALPHABÉTIQUE

### DES AUTEURS CITÉS DANS L'OUVRAGE

Anonyme. Citation relative à Manin, I, 235,

Anonyme. Lettre à l'auteur sur la fable de la Cigale et la Fourmi, I. 402.

Anonyme chinois. L'Inventeur de la porcelaine, I, 7.

Apollonius de Tyane. La légende d'Ésope, I, 36-38.

Aristote. Citation de son Histoire des Animaux, II, 131.

Arnauld d'Andilly. Le Solitaire de Sceté, I, 416. Arnim (M<sup>me</sup> Bettina d'). Lettre à

Gethe, I, 15.

Arnault. La Feuille, II, 440. Le Colimaçon, II, 442.

Aubert (l'abbé). La Main droite et la Main gauche, H, 520. Le Miroir, II, 334.

Aumont (le duc d'). Lettre à Boursault. I. 49.

Babrius. Le Chien et le Loup, I,

Le Berger et la Chèvre, I, 85. Le Chariot de Mersure, I, 86.

La Lampe, I, 86.

Le jeune Taureau et le vieux Bouf, I, 88-89.

Benserade. La Grue et le Cygne,

Béranger, Les Bohémiens, I, 73. Berquin. Citations, II, 278-279.

Bible (la). Citations de paraboles : La Brebis du Pauvre, I, 92.

Le Riche, I, 132.

Le Mauvais riche et Lazare, I, 155. Le Pharisien et le Publicain, I,

Le Grain de moutarde, I, 145. Les Arbres voulant élire un roi, I, 239.

La Fourmi, I, 406.

Boileau. Sa fable de l'Huître et des Plaideurs, II, 190.

Bossuet. Citations sur la mort, II. 18.

Bougeant (le Père). Citations de son ouvrage: Amusement philosophique sur le langage des bêles, II. 114, 134 et suiv.

Boursault. Citations de ses deux

comédies: Les fables d'Ésope, I, 46-52, 421; Ésope à la Cour, I, 53-59.

Buffon. Citation de son Discours sur la nature des animaux, II, 121,

Calton, fabuliste anglais, L'Abeille, la Fourmi et le Moineau franc, H. 370.

Collin d'Harleville. Citation des Châteaux en Espagne, II, 80.

Commines. L'Ours et les trois Compagnons, II, 73.

Commire (le Père). Le Soleil et les Grenouilles, II, 219-222, Citation relative à Louis XIV. II.

Coquerel (Athanase). Citation d'une homélie, I, 437.

Corrozet. Le Cerf et les Bœufs, I. 257.

Denham, voyageur anglais. Citation, I, 224.

Derbigny, La Girouette et le Paratonnerre, H. 447.

Desbillons (le Père). La Grenouille, la Couleuvre, la Cigogne et le Lézard, II, 315. La Biche et le Bœuf, II, 317. L'Anier et l'Ane, II, 323. Le Buisson et la Brebis, II, 325. Le Chien et son Maître, II, 326.

La Gontie d'eau, la Mer et l'Huître, II, 528. Les deux Apodes, II, 329.

Dorat. Le Novateur, 11, 341. Esope. Le Lion, l'Ane et le Re-

Le Moucheron, II, 331.

mard, I, 39-40. Euripide. Citation d'une scène du Cyclope, 1, 428

Fables orientales. Le Roi et le grand Tambour, I, 99.

Les deux thes et la Tortue, I, 104.

Le Hibou et le Perroquet, I, 108. Cahla-Sarma et l'Écrevisse, I, 445.

Le Roi et l'Éléphant, I, 114. L'Éléphant et les Rats, I, 116. Le Corbeau, le Serpent, le Brahme et l'Écrevisse, I, 119.

Le Brahme, le Crocodile, l'Arbre, la Vache et le Renard, I, 121.

Fabliaux. Le Chevalier et le Renard, I, 191.

Les deux Aveugles, I, 194. La Femme et sa Vache, I, 196. Saint Pierre et le Jongleur, I, 200.

Le Vilain qui conquiert paradis par plaidoyerie, I, 204.

Le Loup qui veut faire son carême, 207.

Le Loup et le Mouton, I, 208. Le Lion malade, le Loup et le Renard, I, 210.

Le Loup vice-roi, I, 215. Le Taon qui se pose sur un Mulet, I, 222.

Faërne. Le Renard et le Singe, I. 250.

Mercure et le Statuaire, I, 234. Les Grives, I, 236. Les Arbres et le Buisson, I, 240.

Le Chat et le Coq, I. 420. Fénelon. Les Sages de la Grèce.

I, 28-31, 53-35.

Version latine sur la mort de la Fontaine, I, 372.

Dialogue d'Ulysse et de Grillus, II, 172.

Histoire d'une Vieille reine et d'une jeune Paysanne, II, 236.

Fieubet (de). Les Syrènes et Ulysse, II, 228.

Florian. La pauvre femme de Zehra, I, 101.

Citation d'Estelle, II, 284. Citation de son théâtre, II, 294. Le Cheval et le Poulain, II, 296. Le Perroquet confiant, II, 297. Le Château de cartes, II, 299 Les Singes et le Léopard, II. 300. Le Pacha et le Dervis, II, 302. La Fable et la Vérité, II, 305. Flourens, Citations de son ouvrage

sur l'Instinct et l'intelligence des animaux, II, 117, 124-127.

Fontenelle, Citation de l'Origine des fables, 11, 97. Furetière. Le Soleil et les Gre-

nouilles, II, 224. Citation d'un factum contre la

Fontaine, II, 225 et 473. Fuselier. Citations des Animaux

raisonnables, 467 et 472. Gay, fabuliste anglais. La Fourmi

en charge, II, 350. Citation de son opéra du Gueux, II, 355-358.

Le Renard mourant, II, 363-565.

La Cour de la Mort, II, 366, Les deux Corneilles, le Fosso-

yeur et le Ver de terre, II, 367. Gellert, fabuliste allemand, Citations diverses, II, 401-412,

Histoire du chapean, II, 418-420.

Le Père mourant, II, 421. Le Spectre, 11, 425.

Gelli, Citations de la Circé, II,160. Gérando (de). Le Dindon et les Canards sauvages, II, 459.

Gherardi, Citations de son théâtre, II, 289-291.

Giraudeau (le Père). Le Pénitent du Pape, I, 144.

Grainville. Le Plaisir, l'Espérance et la Pudeur, II, 203.

Grécourt, Le Papillon et les Tourterelles, II, 230.

Grenan. Préface de sa tragédie de Joas, II, 308

Grimm, Le Fleuve et les Ruisseaux, II, 337.

Gueroult (Guillaume), Le Lion, le Loup et l'Ane, I, 269.

Halévy(L.), Le Feu d'artifice, II, 450. Haudent (Guillaume). Le Chêne et le Roseau, I, 259.

La Confession de l'Ane, du Renard et du Loup, I, 265.

Herder Les trois Amis, II, 431. **Hérodote**. Le Joueur de flûte et les Poissons, I, 3.

Hésiode, L'Épervier et le Rossignol, I, 25.

Hugo (Victor). L'Enfant. I, 282. Jérémie. Citation, I, 95.

Johnson (Samuel). Le vieux Vautour, II, 371-374.

Joinville, Citation de ses Mémoires, II, 27.

Josèphe (Flavius). Le Blessé et les Mouches, I, 4.

Krummacher, poëte allemand. Le Temple de Memphis, II, 427.

La Bruyère. Le Riche et le Pauvre, II, 38.

Lacretelle (De). Citation sur Florian, 11, 287.

La Fontaine. Le Milan et le Rossignol, I, 26.

Le Chien et le Loup, I, 67.

La Besace, I, 91.

La Tortuc et les deux Canards, I, 105.

L'Homme et la Couleuvre, I, 126. Le Dépositaire infidèle, I, 189. Le Lion, le Loup et le Renard, I, 213.

La Cour du Lion, I, 218.

La Mouche du Coche, I, 224.

Les Oreilles du Lièvre, I, 251.

Le Lion et le Moucheron, I, 245.

Le Lion et le Rat, I, 251.

Le Renard, le Loup et le Cheval, I, 255.

L'Œil du Maître, I, 258.

Le Chêne et le Roseau, I, 261. Les Animaux malades de la peste, I, 272.

Le Florentin, I, 331.

Le Renard anglais, I, 349.

Le Songe d'un habitant du Mogol, I, 385.

Le Pouvoir des fables, I, 388.

La Mort et le Malheureux, I, 404. La Mort et le Bûcheron, I, 405.

La Grenouille et le Bœuf, I, 410.

Le Loup et l'Agneau, I, 417 et 418.

Conseil tenu par les Rats, I, 427.

La Chauve-souris et les deux Belettes, I, 429.

La Lice et sa compagne, I, 433. Les deux Taureaux, I, 436.

Le Gland et la Citrouille, I, 442. Le Renard, les Mouches et le

Hérisson, I, 447. Citations relatives à Fouquet, I, 287 et suiv.; à madame de la

287 et suiv.; à madame de la Sablière, I, 302-308, 552; à diverses personnes de la cour, 513-524; à l'Opéra, I, 328.

Citations sur l'imitation en littérature, I, 396 et 397.

Lettre à Saint-Evremond, I, 258. Lettres à Maucroix, I, 286 et 370. Le Corbeau, la Gazelle, la Tortue et le Rat, II, 6.

Les Deux Amis, II, 8,

La Mort et le Mourant, II, 15-19. Le Vieillard et les Jeunes Gens, II, 25.

L'Éléphant et le Singe de Jupiter, 11, 31.

Lingratitude et l'injustice des hommes envers la Fortune, 11, 56. La Fortune et l'Enfant, II, 41. L'Homme qui court après la Fortune et l'Homme qui l'attend dans son lit, II, 43.

Le Juge, l'Hospitalier et le Solitaire, II, 48.

Le Charretier embourbé, II, 51-52.

L'Avantage de la Science, II, 54. Le Marchand, le Gentilhomme, le Pâtre et le Fils d'un roi,

II, 56; Le Paysan du Danube, II, 64, Le Rat qui s'est retiré du monde, II, 65.

Le Cheval s'étant voulu venger du Cerf, II, 68 et 69.

L'Ours et les deux Compagnons, II, 76.

La Laitière et le Potau lait, II, 76. Le Savetier et le Financier, II, 81. La Jeune Veuve, II, 83.

La Fille, II, 85.

Le mal marié, II, 87.

Discours à madame de la Sablière, II, 412-431.

Les Deux Pigeons, II, 439.

La Chatte métamorphosée en Femme, II, 145.

La Souris métamorphosée en Fille, II, 147.

Les Compagnons d'Ulysse, II, 154. L'Huître et les Plaideurs, II, 190. Le Chat et le Renard, II, 210-213.

Le Lion devenu vieux, II, 249. Le Soleil et les Grenouilles, II, 225.

L'Écrevisse et sa Fille, II, 245. Le Loup devenu Berger, II, 246. Le Loup et les Bergers, II, 247. L'Homme et la Puce, II, 265.

Lamartine (De). Citation de son Voyage en Orient, II, 29.

**Lamotte**. Citations diverses, II, 250-264, 268, 272.

La Magicienne, II, 264,

Mercure et les Ombres, II, 266.

La Valette: Le Chêne et le Lierre, II, 452.

Le Jeune Lapin et le Renard, II, 455.

Le Bailly. Le Gouvernail et les Rames, II, 342.

Le Chameau et le Bossu, II, 344. La Vénus de Zeuxis, II, 345-346. Le Derviche et le Sultan, II, 346.

Lebrun, Alexandre et Bucéphale, 11, 512.

Leibnitz, Citation, II, 115.

Lenoble. Le Serpent et le Hérisson, I, 45.

Le Chien gras et le Chien maigre, 1, 70.

La Cigale et la Fourmi, I, 409-410.

Le Renard et le Loup, II, 234. Léonard. Les Plaisirs du rivage,

II, 280. Le Village détruit, II, 281-282.

Lessing. Le Chêne et le Renard, 1, 265. La Poule aveugle, 11, 584. La Brebis du Pauvre, 11, 589. Les Furies, 11, 595.

Les Moineaux francs, II, 395. L'Arrivée d'Hercule dans l'Olympe, II, 396.

Jupiter et le Cheval, II, 398.

Lille (De). La Vérité à la Sorbonne, II, 536.

Lyell (Charles), géologue anglais. Le Génie des temps, II, 378.

Marot, Le Lion et le Rat, I, 248-255,

Martial, Citation d'une épigramme, 1, 413.

Maucroix (De). Lettre à la Fon-

Ménage. Le Vieux Lion, II, 217.
Milton. Le Fermier et le Propriétaire, II, 216.

Molière. Citation des Femmes savantes, II, 48.

Montaigne. Citation de ses Essais, II, 141-142.

Montpensier (M<sup>110</sup> de). Citation de ses *Mémoires*, I, 431.

Neufchâteau (François de), Le Paysan et son Seigneur, II, 443

Olympiades (L'auteur des). Citation, I, 441.

Ovide. Citations des Métamorphoses, I, 380-381.

Ozanam. Citation sur saint François d'Assise, I, 148-149.

Pantaleo Candidus. Le Diable et l'Usurier, I, 245.

Le Lion et le Moucheron, I, 244. La Lice et sa Compagne, I, 454.

Pardies (Le Père). Citation de son Traité de la Connaissance des bêtes, II, 131.

Pavillon, Citations, II, 196-199 Le Gentilhomme de l'arrièreban, II, 200,

L'Honneur, leFeu et l'Eau, II, 202. **Pelletan** (Eugène). Citation sur les femmes, 1, 412-413.

Pellisson. Le l'assant et la Tourterelle, II, 231.

Perrault. Le Chat et le Coq, I, 419. Phèdre. Le Chien et le Loup, I, 64-66.

Les Grenouilles qui demandent un roi, 1, 76.

Les Chèvres et les Boucs, I, 79. Démétrius de Phalère, I, 81 La Corneille et la Brebis, 1, 82 Le Berger et la Chèvre, I, 84.

Philostrate et Apollonius de Tyane, La légende d'Esope. I, 36-38. Porchat, La Vigne et l'Ormeau, II, 434.

Le Monarque et ses Conseillers, II, 436.

Pouget (l'abbé). Citations sur la conversion de la Fontaine, I, 362, 365.

Quesnel (le père). La mort chrétienne, II, 20.

Regnier. Le Loup, la Lionne et le Mulet, I, 253-254.

Regnier-Desmarais (L'abbé), La Raison et l'Autorité, II, 273-274.

Richer, Le Lion, l'Ane et le Renard, I, 40.

La Couleuvreet le Hérisson, I, 45. L'Éléphant et le Singe, II, 268. Le Cheval, le Chien, le Bœuf et l'Éléphant, II, 270. Les Échasses, II, 272.

Roman du Renard (Le). Citations, 1, 151-187.

Rousseau (J. J.). Son opinion sur les fables de la Fontaine, I, 69. Citation de l'Émile, II, 59.

Analyse de la fable du Renard et le Corbeau, II, 99,

Citation du Discours sur l'origine de l'inégalité, II, 158.

Saint-Augustin. La Fourmi, I, 406.

Saint-Évremond. Citations diverses, I, 327, 335, 348, 392..

Schiller. La Mort, II, 20.

**Schubert**, poëte allemand. Le Remercîment singulier, II, 429. L'Arabe dans le désert, II, 430.

Senecé. Les Travaux d'Apollon, II, 205,

Orphée, II, 207.

Le Chat et le Renard, II, 208-213

Sénèque le tragique. Citation, I, 405.

Swift. Citation de son pamphlet contre l'Abolition du christianisme, II, 360-365.

Taine. Son opinion sur le rôle des animaux dans la poésie, I, 147.

Taylor (Jérémie). Abraham et le Vieillard, II, 377.

Tramblay (Du), La Brebis, II, 439, Tremblay (Louis), Le Canard et les Poussins, II, 463-464.

Pauvre Petit! II, 465. Verger (L'abbé). Réponse à la Fontaine, I, 355.

Vergier, Citations, II, 193-195, Viennet, L'Os à ronger, II, 453.

Les Deux Almanachs, II, 456. Virgile, Citation de ses Géorgi-

ques, I, 587.
Voltaire. Le Lion et le Marseillais,
II, 156 et 468.

Le Loup moraliste, II, 243.

Walckenaër. Citations relatives à la Fontaine, I, 295-297. Récit de la conversion de la Fontaine, I, 363-368.

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE.

PARIS. - IMP. SIMON RAÇON ET COMP., RUE D'ERFURTH, 1.





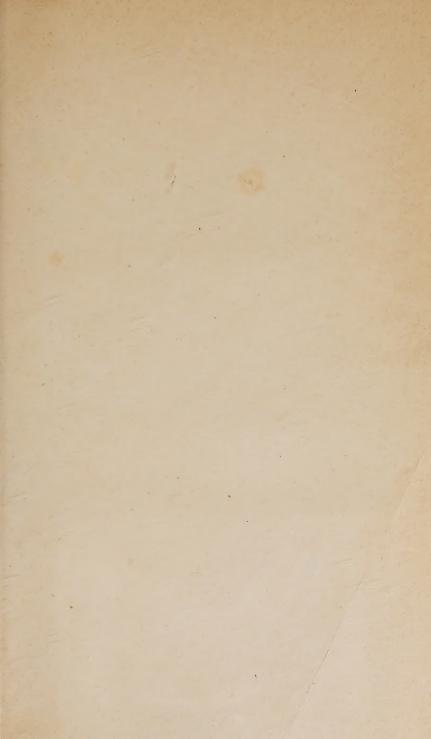



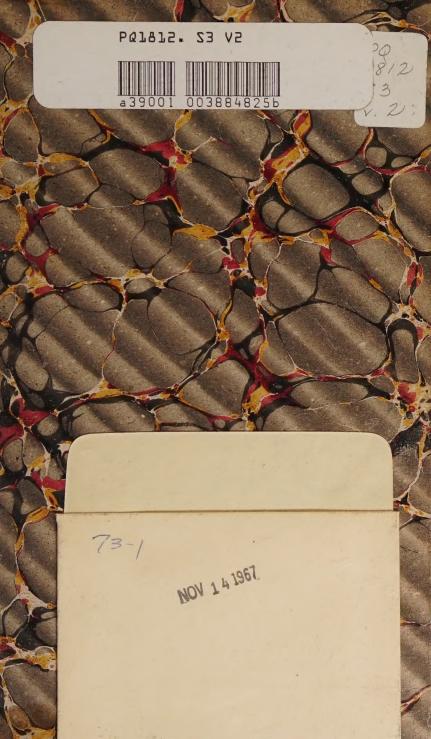

